Les bâtiments de l'ancienne université de Vincennes vent être démolis

LIRE PAGE 21

porte-parele de la présidence,

était marqué, comme sa famille.

par la culture française, à laquelle il portait un intérêt person-

nel (\_). Au lendemain de la guerre, le chah était venu s'ini-

tier aux problèmes de défense

auprès de nos forces. A de nom-breuses reprises, il s'est efforcé

échanges entre les deux pays, »

Ces rappels historiques, anssi

sibyllina scient-ils, font référence à un passé relativement récent où le chah était considéré par

Paris comme un interlocuteur

parfaitement valable et hono-rable. Les dirigeants français, alors, ne voulaient pas entendre

les mises en garde que lançaient

nôtre --- à propos des inadmis-sibles violations des droits de

l'homme en Iran. Ils préféraient,

retour de Téhéran, armoneer b

prochaîne conclusion de mirifi-ques contrats, dont beaucoup n'ont même pas été signés.

Contrairement aux Etats-Unis,

Paris a su cependant prendre ses

distances lorsque l'avenir du

régime franien est appara comme

exirémement précaire. Ce fut la politique des «deux fers au feu»,

dont les activités de l'imam

Khomeiny à Neauphle-le-Châ-teau resteront symboliques. La

satisfaction fut vive en France à

la chute du chah : le virage avait été bien pris. Elle l'est moins aujeurd'hui : nos analystes

avaient bien prévu la fin du rêve

n'avaient cependant pas su déce-ler à quel point le peuple tranien

avait été traumatisé par cette folle et sanglante aventure. Alors

qu'on raisonnait en termes de

sommes toujours à une absence

de pouvoir. Ce qui n'exclut pas, d'ailleurs, les abus de toutes

Il serait temps que nos gou-

ernants se préoccapent de tirer

les lecons de cette aventure. Sur-

tout qu'elle n'est pas la première

du genre. Serait-ce faire preuve

d'angélisme que de suggérer qu'ou

tienne compte de la nature des

résimes avec lesquels on entre-

tient des relations privilégiées

avant qu'ils ne s'écroulent ?

D'éviter de cautionner des pra-tiques intolérables ou de se faire

les avocats de régimes indéfen-

son compte, mais l'intérêt natio-

nal bien compris également. Ce

n'est pas s'ingérer dans les affaires

intérieures d'un régime que de

prétendre en ignorer les crimes.

pour l'Iran de l'ancien chah. Elle

ne doit tenir aucun compte des idéologies proclamées ou des inté-

rêts acquis. On l'a bien vu dans

la crise centrafricaine de Pan

dernier, où Paris a perdu pas mal

de son autorité et de son hon-

neur à nier pendant des mois des crimes avérés et à protéger un

«client» qu'on ne pense aujour-

C'est peut-être là la scule leçon à tirer de ces funérailles du

Caire: rien ne sert de se tenir

à l'écart du cadavre d'un homme

déchu, si l'on n'a rien fait lors-

qu'il exerçait son pouvoir pour

le freiner sur la voie de la

d'hui qu'à faire taire.

ment de pouvoir, nous en

développer les rapports et les

Aus 10, de Mana

PROPERTY OF THE PERSON WHEN

Fondateur: Hubert Beuve-Méry

Directeur : Jacques Fauvet

2,50 F

Algérie, 1,30 fla; Maroc, 2,30 dfr.; Tankie, 220 m.; Affenagne, 1,40 flm; Artriche, 14 sch.; Beigigie, 17 fr.; Canada, \$ 1,10; Câta-d'Iveire, 255 f Cfa; Canada, \$ 1,10; Câta-d'Iveire, 255 f Cfa; Canada, \$ 1,50 fl.; Espagne, \$ 50 pes.; U.K., 35 p.; irlande, 50 p.; Grèce, 40 df.; Iran, 125 fla; italie, 700 L; Lihan, 300 p.; Luxambourg, 17 fr.; Nervèga, 4 fr.; Faye-Bax, 1,50 fl.; Pertagal, 25 esc.; Sánégal, 225 f Cfa; Suède, 3,78 fr.; Suèsse, 1,20 fr; U.S.A., 65 cfs; Yougusiavic, 36 fla.

5, RUE DES ITALIENS 75427 PARIS CEDEX 09 C. C. P. 4207-23 PARIS Télez Paris nº 650572

Tél.: 246-72-23

## Un seul chef d'État, le président Sadate, a assisté | Les Nouvelles - Hébrides aux obsèques de l'ex-chah Embarras

#### Môme mort, l'ancien chah d'Iran constitué encore un grand Paris et Washington étaient représentés chancelleries occidentales. La

Seul chef d'Etat à assister aux funérailles de l'ex-chah d'Iran ce mardi 29 juillet, le président Sadate, en grand uniforme, s'est incliné devant la dépouille mortelle de celui qu'il désignait couramment comme étant son « ami ». Le président égyptien avait à ses côtés le prince héritier Cyrus Reza, l'impératrice Farah et Mine Sadate lors de la cérémonie funèbre, qui avait commencé à 10 h 50 (leurs des les)

A l'exception de celui du Maroc, représenté par le général

L'ancien président Nixon, présent aux obsèques, avait déclaré à son arrivée dans la capitale égyptienne : « Le traitement qu'a réserve l'administration américaine au chah après son départ de Téhéran était honteux et a constitué l'une des pages noires de l'histoire de la politique étrangère américaine (...). L'administration américaine n'a pas eu la délicatesse de reconnaître qu'il a été un allié et un ami loyal des Etats-Unis pendant plus de

De notre correspondant

cesse égyptienne, s'est déroulée d'abord une « cérémonie reli-gleuse solennelle ». I

J.-P. PÉRONCEL-HUGOZ.

# accèdent à l'indépendance

## Regain de tension à Luganville

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères représente la France aux cerémonies qui marquent, le mercredi 30 juillet, à Port-Vila, la proclamation de l'indépendance des Nouvelles-Hébrides. Après avoir été place pendant soixante-quatorze ans sous le régime de l'administration conjointe de Paris et de Londres, l'erchipel deviendra officiellement la République de Vanuatu. Le gouvernement britannique est représenté par M. Peter Blaker, ministre d'Etat au Foreign Office et le duc de Gloucester est l'envoyé personnel de la reine d'Angleterre.

Dans l'île d'Espiritu-Santo dont le centre urbain et portuaire, Luganville, est contrôlé depuis le 24 juillet par les parachutistes français et les fusiliers marins britanniques, la situation reste confuse. On signale un regain de tension après l'échec des négo-ciations qui s'étaient engagées, le dimanche 27 juillet, entre le leader du mouvement autonomiste francophile, M. Jimmy Stevens, et le gouvernement néo-hébridais. Ce dernier maintient le blocus de l'île et menace de fair appel à l'aide armée de la Pa-poussie-Nouvelle-Guinée après le départ du contingent franco-

alliés aux mouvements coutumiers francophiles s'est dissipé, mardi 29 juillet. Il fait place à la crainte, après l'échec des négociations engagées, dimanche, à Luganville, entre M. Jimmy Stevens, leader des séparatistes de l'ile d'Espiritu-Santo, et M. Seia Molies déléma du convernement L'histoire du condominium franco-britannique des Nouvelles-Hébrides s'achève sans gloire, presque dans l'indifférence. Celle de la République de Vanuatu commence dans les douleurs. L'espoir d'une réconciliation nationale entre le parti angiophone majoritaire, qui détient sans partage le pouvoir, et les sans partage le pouvoir, et les partis modérés francophones,

Molisa, délégué du gouvernement néo-hébridais. Lundi soir, pournéo-hébridais. Lundi soir, pourtant, un compromis ne paraissait
plus impossible entre les deux
thèses qui s'affrontent sur la
portée de la décentralisation envisagée par les autorités de PortVila. Répondant par la conciliation aux diverses concessions
consenties, à la fin de la
semaine dernière, par M. Walter
Lini, pasteur anglican, premier
ministre néo-hébridais et président du parti majoritaire (le

dent du parti majoritaire (le Monde daté 27-28 juillet), M. Ste-vens avait, à son tour, fait quei-ques egestes ». Il s'était, notam-ment, déclaré prêt à renoncer à toute idée de sécession et à recon-naître l'autorité du guivernement

toute idée de sécession et à recon-naître l'autorité du gouvernement sur l'île d'Espiritu-Sanio, à condition de pouvoir, personnel-lement, participer, au préalable, à la définition des pouvoirs qui doivent être attribués aux futures institutions régionales par le pro-jet de loi de régionalesation en cours d'élaboration.

An secrétariat d'Etat aux DOM-TOM, on se déclarait alors, lundi après-midi, « relativement optimiste » sur l'éventualité d'un

Cet optimisme a été de courte durée. Le porte-parole du chef du souvernement néo-hébridais a fait savoir lundi soir que celui-ci était décidé à répondre par la force à l' a intransigeance » de M. Stevens et de ses partisans. a Nous sommes à bout de pa-tience, nous ne approprie chu patience, nous ne pouvons plus négocier gentiment >, a-t-il notamment déclaré.

> ALAIN ROLLAT. (Lire la suite page 6.)

## L'élevage

en plan

POINT-

#### M. Barre reçoit, le 30 juitlet, les représentants l'Interprofession bétail viande, encore appeiée interbev, pour débattre de son rôle et de son financement, par rapport à son homologue publique l'ONIBEV (Office national Interprofessionnel du bétail et des viandes). Les professionnels souhalteraient qu'interbev soit autre chose orrune simple chambre de réflexion et de propositions, alore que, dans le même temps, ils semblent inca-pables de trouver les finan-

cements nécessaires, pour seulement rémunérer leur

secrétaire général. Cet épisode ne serait qu'une anecdote si elle n'expliquait l'incapacité, assez trançaise, semble-t-ll, d'élaborer une stratécie de la production, de la transformation et du commerce, autre-ment qu'en multipliant les organismes. C'est une assez jolie trouvaille que de faire coaxister une interprofession privée, à côté d'un office public où les professionnels sont pourtant membres du conseil d'administration. Cela veut-il dire que ces offices ne remplissent pas leur rôle? Pourquoi les élus ne démis-

sionnent-ils pas alors ? S'il ne s'agissait seulement d'une querelle de doctrine, l'affaire ne serait pas trop grave. Mais il y va du devenir de l'élevage, et singulièrement de l'élevage bovin,

Ánnoncé sans discrétion excessive lors de la conférence annuelle du 23 novembre 1979, élaboré pendant plusieurs mois, et achevé en deux semaines afin de jeter un peu de mercurochrome sur la piaie des manifestations paysannes, le plan quinquen-

nai de l'élevage existe. Il a été adopté le 30 mai 1980 par le conseil des ministres. Soixante jours profession privée entendent entretenir M. Barre d'une stratégie pour la France à Bruxelles », « d'une filière en dépérissement » et d'un « réexamen des conditions de financement » des installations, du bétail, des entreprises d'abattage et de com-

mercialisation. Voilà qui confirme le juge ment de ceux qui, du côté professionnel s'entend, estimaient que le plan pour l'élevage, à la préparation duquel ils avaient pourtant participé, était plus que

(Lire page 21.)

## France n'échappe pas à la règle, qui n'est représentée aux céré-menies du Caire que par son ambassadeur en Egypte, M. Jacpar leurs ambassadeurs au Caire ques Andréani. Loin de dissiper les équivoques, les explications fournies par l'Elysée ne font que confirmer la gêne que l'en ressent bien à Paris : « L'ancien souverain, a déclaré hundi soir le

à 10 h. 50 (heure locale).

Hafez Al Alaoui, ministre du palais, aucun gouvernement n'avait envoyé de délégation particulière; quelques Etats, dont la France et les Etats-Unis, se sont fait représenter — certains « officieusement » — par leurs ambassadeurs accrédités au Caire.

trente ans ».

Le Caire. — Les funérailles officielles — et non pas nationales, celles-ci ne pouvant pas être décrétées pour un étranger de l'ex-chah d'Iran. se sont déroulées, ce mardi 29 juillet, au Caire, en présence notamment du président Sadate et des membres de son gouvernement, de la famille Pahlavi, de l'ancien président Nixon et de l'ex-roi Constantin de Grèce et d'un imam chite étranger (l'Egypte est musulmane sumitée). Plusieurs puissances, dont les États-Unis, la France, le Royaume Uni, l'Espagne, Israèl étaint représentés aux obséques par leurs ambassadeurs accrédités au Caire.

A l'intérieur de l'ancien palais myal d'Abdine, cù le chah, il y a 41 ans, avait épousé une prin-

(Lire la suite page 3.) La nouvelle carte universitaire

## universités, « le Monde » commence, aujourd'hui, la publication des listes, pour chaque discipline, des formations universitaires

de deuxième cycle (licences et maîtrises) et de troisième cycle (diplâmes d'études approfondies et doctorats de troisième cycle) : qui pourront être préparées à la rentrée 1980 ; qui sont supprimées ; qui sont aréées.

Dans ce numéro, page 8 : les sciences humaines

## Eté préélectoral en Allemagne fédérale

Bundestag se dérouleront le 5 octobre prochain en République fédérale. Les candidats des deux formations de l'actuelle coalition gouverne-mentale, le parti social démocrate (S.P.D.) et le parti liberal (F.D.P.), y affronteront ceux de

Les élections pour le renouvellement du l'alliance chrétienne-démocrate (C.D.U.-C.S.U.) et les écologistes se présenteront pour la première fois en tant que parti devant l'ensemble des électeurs ouest-allemands.

Alfred Grosser dépaint à cette occasion les caractéristiques de la campagne électorale.

## UNE CAMPAGNE SANS ÉCLAT

Si on la compare à la situation américaine, la campagne électorale allemande n'est pas et ne sera sans doute pas particulièrement exaltante ni par son style

Le style a deux particularités.

ni par le contenu des contro-

par ALFRED GROSSER hommes qui s'affrontent pour la direction du gouvernement dans un régime souvent qualifié de Kanzelrdemokratie. M. Helmut

Schmidt s'est en quelque sorte mis hors débat. I n'attaque Le première, c'est qu'il n'y a pas pas directement son adversaire, de véritable duel entre les deux ne répond pas trop à ses attapas directement son adversaire,

#### Secret médical AU JOUR LE JOUR

Le portrait psychologique du défunt chah brossé par la C.I.A. est assez frappant pour l'analyse qu'il fait d'un grand potentat envisagé comme un simple mortel; on y parle de crainte du père tout-puissant, de complexes, de mégaloma-nie, c'est-à-dire de ce sac de misères et d'horreurs que peut

être tout individu. A cet égard, on aimerait bien connaître le portrait psychanalytique que la C.I.A. a fait des généraux Pinochet et Videla. De même, les dossiers psychiatriques que le

K.G.B. a pu établir sur UM. Amin et Pol Pot, successivement recommus comme amis du socialisme puis comme criminels démonia-

Mais, si l'on écoute toujours les rapports des spécia-listes du renseignement quand ils préconisent une opération de police à Kaboul ou à Santiago, on les tient obstinément au secret médical dès lors qu'ils font état de ce qu'une bonne part de l'humanité est gouvernée par des malades.

BERNARD CHAPUIS.

ques et joue à juste titre de sa popularité de chancelier de tous les citoyens, de celui que les responsabilités du pouvoir ont placé an-dessus des querelles par-

Konrad Adenauer, malgré son prestige, aimait trop la pratique de l'agressivité mordante pour jouer ce rôle-là; quant à M. Willy Brandt, son nom était trop lié à une politique extérieure amorcée et à une politique sociale pro-mise pour pouvoir se le permettre. La seconde particularité tient a

la campagne qui oppose M. Franz Josef Strauss à ses adversaires. A ses adversaires déclarés d'abord : le candidat n'a pas tort de se plaindre de la hargne et des excès de langage à son égard de bien des intellectuels et de nombre de journaux, surtout parmi les grands hebdomadaires. Mais E a si constamment recours inimême, depuis plus de vingt ans au vocabulaire le plus outrancier. le plus injurieux (y compris contre les dirigeants chrétiensdémocrates eux-mêmes), que ses protestations passent mal.

(Lire la suite page 5.)

## «TRISTAN» au Festival de Munich

## L'Isolde transfigurée de Hildegard Behrens

Situé géographiquement entre d'auvres rares et intéressantes : Bayreuth et Salzbourg et aux « Judas Macchabée », de Haendel, mêmes dates, le Festival de Munich ne bénéficie pas, en France, de la même renommée. Pourtant, les spectacles y attelgnent une qualité comparable, tout en présentant tout autre variété: cette année, en un mois, il n'offre pas moins de dix-huit opéras différents. Les trois classiques de Munich,

Mozart, Wagner, Strauss, y tien-nent une place eminente, avec « Fidelio », mais il n'est pas un festival où l'on puisse voir autant

« la Conversion de saint Augustin », de Hasse, le « Saint Jean-Baptiste », de Stradella, « Iphi-génie en Aulide », de Glück, « le Chorregidor », de Wolf, « Poles-trina », de Pfitzner, « Orfeo » et « Die Kluge », de Carl Orff et « le Roi Lear », de Reimann, qui font souffler un peu d'air frais dans un répertoire qui tourne trop en rond, à Salzbourg, en particulier.

JACQUES LONCHAMPT. (Lire la suite page 11.)

## Un voyage en Océanie

par JEAN-CLAUDE GUILLEBAUD

Aujourd'hui

NIUE: mais que disent les poètes?

# vous d'été

r l'anclais vivati s ou tresteres.

> Cours of and and Acres

A ADEL 15 30 .! . In set ...

; X25.11.55

M. BELAUNBE TERRY HÉMTE D'UN PAYS MODERNISÉ MAIS EN CRISE

(Lire page 4.)

Au Pérou

DES LIVRES SEUIL POUR TOUS LES TEMPS **Robert Clarke** Naissance de l'Homme Comment l'homme est devenu l'homme,.. Collection Science ouvierte dirigée par J.-M. Lévy-Lebland - 272 pages

## **JEUNESSE**

Les articles de jeunes gens que nous avons publiés en cette même place le 22 février dernier ont suscité de nombreuses réactions. Plusieurs de nos correspondants, ils le disent ici, ont été décus: Marc Prigent, parce que le nihilisme affiché par les auteurs recouvre une acceptation de l'ordre établi ; Dominique Filatre, parce qu'il n'y a trouvé aucune trace de génie et qu'il n'y a pas de génie sans jeunesse. Thomas Moutel constate que Bernard Lavilliers occupe, chez les moins de dix-buit ans, la place que tenait Sartre chez leurs aînés. Quant à Grégoire Delacourt, il se préoccupe. plus peut-être qu'il ne l'admet lui-même,

du problème de la guerre.

# De Sartre à

situation de l'actuelle génération lycéenne, celle qui va de la troisième à la terminale. Le cortège était composé en majorité de jeunes appartenant à la génération de 1968, mais rares étaient les moins de dix-huit ans venus rendre hommage à l'écrivainun demier philosophe disperu.

Imaginons à présent que le cimetière du Montparnasse ait été remplacé par un chapiteau géant où, me lour et à la même heure que les obsèques de Sartre, se serait déroulé un concert de Bernard Lavilliers. La movenne d'âge du public se serait située aux alen-

Pourtant, Jean - Paul Sartre et Bernard Lavilliers possèdent deux sont un phénomène social et leur message politique respectil fait apparaître une certaine análogie dans le fond : Sartre parle de « la haine qu'il voue à la bourgeoisie et qui ne s'éleindra qu'avec lui » ; Lavilliers de «sa haine fondam tale des cons, du quotidien et du fatai ». De même, lorsque Sartre déclare que « l'on a toujours raison

dans ce langage carré qui lui est bats - toi I = Enfin, lorsque Sartre, aux élections présidentialles de 1974, partant du principe que « tout est parti de droite », se prononce pour l'« abstention révolutionnaire », Lavilliers jette : « Ne signe pas la carte = et = n'appartient iamais à

Pourquoi alors ce désintéret désabusé et défaitiste à l'égard de Sartre et cette idolâtrie autour du mythe Lavilliers? L'indifférence à l'égard du Sartre « militant » ne saurait s'expliquer par le fait que ce dernier a cessé de militer au

1974), mais au contraire par le fait que celle-ci n'a jamais milité pour une cause, n'a jamais éprouvé le besoin de s'engager réellement dans une lutte contre telle ou telle injustice. La nouvelle génération se caractérise par une absence de révolte « sur le terrain », le désengagement politique s'accompagnani le plus souvent d'une absence totale d'idéal. La plupart des jeunes ne voleront pas aux élections présidentielles de 1961, ou alors sans conviction. Les quelques êtres d'exception qui diffusent des tracts à la sortie des lycées sont pris pour de doux illuminés qui croient encore

## Une seule échappatoire

L'opinion la plus répandue est que la nouvelle génération se dépolitise en réaction contre l'impression de stagnation qu'offre la scène politique (désunion de la gauche, divergences au sein de la majorité, scandales). D'une certaine manière, c'est vrai. Mais, d'un autre côté, on trôle le contre-sens : affirmer que la jeunesse se dépolitise implique que ce désengagement résulte d'un choix politique, alors qu'il n'en est rien i En se dépolitisant, la nouvelle génération ne fait en réalité que se Conformer à une certaine image que le pouvoir a insidieusement établie. Celui-ci a réussi à faire de la marginalité un conformisme : cette génération, qui se divise elle-même en de multiples castes bien définies par un certain type d'habillement, de musique et de « philosophie personnelis - (les « mods », les - ska », feu les «punks», les «disco», les « rockers », les « zonards », les « lou-bards », les habitués du Palace) et enfin les étemels « babaccoi », so distingue, en effet, par le fait d'avoir touché, de près ou de join,

à la drogue. Cette génération, lorsqu'elle fume l'interdit, et, du même coup, de vivre facon, on est récupéré ».

dans une certaine « marge ». tiquer une certaine contestation. En fait la « génération-bof » se leurre : en croyant se situer dans une sorte d'anarchie inavouée et passive, en croyant échapper au - moule -, elle ne fait au contraire que se conformer Inconsciemment à l'opinion que l'on

Ainsi e'explique. l'indifférence de la « génération - bof » à l'égard de Jean-Paul Sartre. Le pouvoir ayant annihilé toute tentative d'action - directe » te l que le prêconisait Sartre -- par le bials de la fameuse expression, leitmotiv des manifestations lycéennes : « Manitester, ça nous avance à quoi, au fond ? .il ne reste plus à la jeunesse qu'une scule échappatoire : le mythe et les concerts de Bernard Lavilliers, Entermée à Pantin, elle jouit pendant trois heures, dans un immense rituel de communication contestataire et religiouse. Elle entendra qu' « il taut se battre », ce qu'elle applaudira follement, mais elle ne le fera nullement à la sortie du

## La génération du cocon et du mythe

Lavillara, on est entre soi, on est bien. L'autre, le différent, est exclu. On vit chacun pour soi et Lavilliers dour tous, dans un cocon manichéen de contestation ouatée, n'étant derangé par personne et ne dérangeant personne il est bien loin. Sartre. qui écrivait : « Il y a des gens qui se parient pendant des heures pour trouver avec joie qu'ils sont du même avis. » Oui. Il est blen loin. mais Lavillers est vivant. Sartre écrivait, Lavilliers chante. Sartre était vieux. Lavilliers est leune. Sartre es battait - sur le terrain -, Lavilliers dans un univers musical er poétique. Sartre se disait « tout

Dans un concert de Bernard un homme, fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n'importe qui », alors que Lavilliers est « un grand fauve d'Amazonie ». C'est donc la génération du cocon et du mythe, la victoire du manichéisme. C'est en même temps un assassinat et la plus grande mystification politique du siècle : le pouvoir a réussi le coup de force de transformer l'espérance en fatalisme, à détourner de son chemin ce qui constitualt pour lui le principal danger, ce potentiel incroyable d'énergie créative et d'idées neuves : la

(\*) Blève de terminale.

## Naif, mais pas crédule

par DOMINIQUE FILATRE (\*)

'AI vingt ans. En soi, cela n'a aucume importance sinon le mérite de cadrer avec le symbolisme social de la jeunesse. Le Monde a donné la parole à trois jeunes le 22 février, mais le résultat en est bien déprimant. Pas une ligne de génie.

Pour être cavallère, la remarque n'en est pas moins oppor-tune. Eh oui ! Le génie, c'est le fait de la jeunesse. Ceux qui ont révolutionné les sciences ont été les jeunes Marx, Einstein, Sartre, Rimbaud (la poésie, pas une science? Allons donc!) ... Aujourd'hui, on s'imagine Marx comme une vieille barbe, Sartre est mort, mais cela ne change rien à l'affaire : les génies ont bien été les jeunes Marx et Sartre — ceux qui ont perçu la «lutte des classes» et l'« existentialisme» dans le monde qui les entourait, ouvrant ainsi la reflexion humaine à un champ radicalement поичеви.

Pourquoi est-ce une faculté de la jeunesse ? La capacité de penser autrement, sur des bases réinventées, apparaît incompatible avec trop d'expérience. L'expérience enseigne la soumission, la flatterie et la repression. Etre jeune, c'est être naîî ; plus précisément encore, c'est le pou-

voir d'être naif. Mais naïveté n'est pas crédulité. Au contraire du crédule, le nalf est celui qui ne croit pas. Seule la perception atteint celui qui ne croit rien, puisque le naif

n'a rien à croire! Qu'est-ce donc que la jeunesse refuse de croire? Sur quels problèmes réfléchissent les génies que l'on reconnaîtra demain? Il est difficile de répondre à cette dernière question lorsque l'on n'est pas sûr de pouvoir soutenir la prétention d'en être un... Restons modeste. Ce qui doit être retenu, me semble-t-il, est le refus de l'espoir. Cette attitude, synthétisée par le mot d'ordre « No future » dépasse de beaucoup le mouvement punk, instigateur de la formule. Léo Ferré, bien qu'il ne soit plus un ienne premier, exprimait dans le Monde Dimanche l'Idée que le projet est négatif en sol dans la mesure où il enferme l'avenir dans le présent. Voyez simplement le pro-blème social le plus important auquel se heurte la jeunesse, le chômage : le présent est déprimant et on le refuse, mais, en même temps, on refuse l'avenir contenu dans le présent.

Il serait faux d'en conclure que la jeunesse refuse son avenir ou accepte de le sacrifier. Non, mais elle refuse l'espoir, cet avenir dont on peut parler au présent. Et nos aînés de pâlir d'effroi devant cette « jeunesse désespérée » ! En réalité, les générations qui ont

précédé la jeunesse actuelle sont surtout décontenancées par le refus de l'espoir. Elles y ont tellement cru que l'amaigame non-espoir / desespoir est devenu effectif. Il s'agit de défendre ses propres valeurs! Le refus de l'espoir en tant que notion, valeur ou référence, paraît à nos aînés si bouleversant et incompréhensible qu'ils se perdent dans les explications justificatives dérisoires. Et pourtant, c'est très simple : les jeunes Français de 1980 ne raisonnent plus en termes

A partir de là, on peut percevoir avec davantage de justesse la nature des transformations. La précarité, doublée de la contestation du travail est devenue la cief de voûte de la nouvelle pensée sociale qui apparaît avec la jeunesse actuelle. Le refus du travail est structurellement lié au refus de l'espoir.

#### Amorphes?

En fait, l'élément inquiétant est que l'on veut absolument « dire » la jeunesse d'aujourd'hui. L'angoisse et le trouble sont dans les générations ainées. Cela n'a sans doute jamais été aussi clair. Et s'il est intéressant de se pencher sur le problème du chômage des jeunes, il l'est plus encore de s'attarder sur la perception concrète qu'en ont les gens. Je suis jeune, demain je serai au chômage : en ai-je peur? Eh bien, je le confesse pour moimême et sûrement pour beaucoup d'autres : en toute honnêteté, je

m'en fous. Est-ce à dire que nous sommes amorphes? Je n'en sais rien, c'est possible (et après tout, je ne porte pas la responsabilité d'une génération), mais fi est évident que la réalité chômage ne suscite pas la réaction que les adultes attendent de nous nos ainės syndicalistes en parti-

Sans doute cette nouvelle génération n'est-elle pas enthousias-mante. Elle n'est peut-être pas e jeunesse », puisqu'elle n'entre pas dans l'acception du mot tel qu'on l'avait compris avant nous. Je risquerais l'idée que nous sommes une génération qui ne peut pas exprimer sa jeunesse. Parce qu'il n'y a pas de présent pour elle, parce que nous disons non, et dans le silence, à la présence. Et tant qu'il n'y a pas de présent, il ne peut y avoir d'avenir, c'est-à-dire de projet. Bref. nous sommes une génération manquée..., une de ces générations noires de l'histoire, qui

ont produit tant de génies. (\*) Etudiant à l'I.E.P. de Bor-

## Vingt ans dans deux mois

par GRÉGOIRE DELACOURT

ANS deux mois j'aurais d'amour, je le vis. Du moins j'y vingt ans et rien n'aura travaille. La paix, elle commence ici, tout près, autour de moi, je change. Il y aura toujours la prépare, avec toute la force et certains mots qui reviennent soutoute l'espéranec de mes vingt vent, partout, des phrases toutes ans, justement. On ne m'a pas faites, des idées en l'air, des tas encore essez pris pour que je sois de choses qui, finalement, ne veudent rien dire. Au fond, c'est presque rassurant : ce qui serait înquiétant, c'est que, du jour au lendemain, on ne parie plus ni du malheur ni de la misère du - un cri de révolte ou un maigre poing serre en guise de protestation. Jai depuis bien longtemps, compris que ca ne changerait rien, ou'll ne servait plus à rien de parler d'amour ou de tendre

Mais je ne m'avoue pas pour autant fini : si je ne parle plus premier.

la main à quelqu'un. Je ne chan-

gerai pas le monde, j'en suis str

tout à fait foutu : je crois encore en certaines valeurs, même si elles n'ont plus cours hors des classes de philosophie. La guerre, je m'en fous. Chris-

dit: « Stop. Continuez sans moi. » Mot, peut-être plus humble ou plus lâche, je ne dis rien du tout : je n'ai jamais joué à ce jeu-là et ce n'est pas maintenant, sous cent prétextes, que je vais prendre position. La guerre, quoi que je dise, viendra si elle doit venir. Elle ne sera pas la mienne, et pourtant, parce que j'ai vingt ans, c'est moi qu'on appellera en

## Non à la guerre

Les Jeux aussi ça ne m'intéresse plus : je suis écœuré de tout ce à quoi lis servent. Si j'étais sportif, rien au monde n'aurait pu me convaincre de ne pas y aller. Surtout quand on sait la somme de travail que représente une telle compétition. Les droits de l'homme, alors ? Parlons-en : boycotter les Jeux, c'est refuser au sportif ses droits d'homme. Et si l'étais quelqu'un d'autre, un député ou un homme de la rue? Ça change tout : les Jeux ne me concernent plus, et je joue seu-lement à prendre position.

Vollà. On m'a quand même bien eu, parce que j'en ai parlé, de la guerre et des Jeux. Même pour dire que je m'en foutais. Si mon père lisait cet article, il aurait certainement un petit pincement au cœur. Avoir un fils qui ne crie même pas NON à la guerre! Mais je reste convaincu qu'au fond de lui il serait fier. Parce qu'il aurait compris, pour l'avoir écu, que dire non ne changeait rien, sinon à se détourner des vrais problèmes; et il est vrai que militer contre les Jeux, par exemple, c'est une échappatoire un peu facile et un peu naïve. d'autant plus que l'on croit encore en la bonté des hommes compte, toujours manipulė.

La paix se travaille. C'est un travail de longue haleine qui demande des sacrifices, de la tendresse, de l'humilité aussi, et non pas, surtout pas, un grand cri que

• Précision : M. Serge Vilain, inspecteur adjoint des finances à Bruxelles, délégué au bureau national du parti socialiste belge et député européen suppléant, nous prié de préciser qu'il n'a rien de commun avec son homonyme. a Tournaisien, Picard, membre de Wallonie libre », auteur de l'article « Qu'on n'en parle plus! », publié dans la page « Idées » du 22 juillet sur la Belgique. l'on pousse un matin où il ne fait pas très beau et qui cache, à lui seul l'Husion des vingt ans : Je crie « non à la guerre », mais je n'ai rien fait.

## Faisons de la politique

Ni ouvrant le Monde du N GUVTEIR Je mondo été agréablement surpris de constater que des étudiants, des jeunes, décidaient de se faire entendre. Rapidement, le désenchantement est venu : cas voix semblaient venir d'outre-tombe. Discours mort, absence d'idées, dans cette page justement intitulée Idées.

Ces articles, fondés sur un constat dérisoire et naîl, condulsent le lecteur dans une direction opposée à celle que voulaient leurs auteurs : celle du nihilisme. Il ne suffit pas de terminer par un mot d'espoir pour aller dans le « bon » sens.

Passons sur l'incohérence qui vide ces - papiers », s'il en était besoin, de tout contenu : le refus de la politique côtoie le rejet de l'engagement, de la théorie, du parlementarisme, des partis..., tout cela de manière plus ou moins claire et avouée. Le plus grava est l'absence totale de ective et de volonté qui s'en degage. Au depart, rien n'est tente pour essayer de comprendre, d'analyser. A cela, ces étudiants, qui ne sont malheureusement que trop représentatifs, préfèrent un vieux discours facile et moralisateur, applicable à toute écoque et en toute circonstance

En bref, il y a des méchants. Soyons bons, nous les convertirons et tout ira mieux. En attendant, on se lamente et on refuse de comprendre. Car comprendre signifie agir et vouloir. Or il est clair que l'immense majorité, de la jeunesse actuelle ne sait pas ce qu'elle veut et qu'ellepréfère attendre. Quand tout va mal, on s'abrite derrière ce qui existe, c'est-à-dire l'institution, la famille,

(à moins de croire à l'âge d'or).

par MARC PRIGENT

l'Etat, les hommes de parti et du pouvoir que l'on feint de rejeter vlo-lemment. Quant tout va mieux, il n'y a plus de raison d'en changer!

S'abstenir, c'est se jeter dans les bras, ou aux pieds, de ceux qui contrôlent la réal, c'est-à-dire du pouvoir, des pouvoirs... La feunesse actuelle suivant en cela les mots d'ordre des idéologues du régime. rejette en bloc toutes les idéologies et, logiquement, refuse l'action politique. La conséquence est que le cadre de la vie politique ne sera pas remis en cause avant longtemps et que l'institution, les partis, les hommes politiques tant détestés ont un bel avenir devant eux.

Choisissons, autrement dit, faisons de la politique. Proposons au lleu da délirer. Les problèmes ne manquent pas, les occasions de se faire enten

Le terrain du possible est le quotidien : ei l'on refuse l'institution sous toutes ses formes, il faut eavoir. la dépasser, c'est-à-dire réfléchir aux moyens extra-institutionnals dont disposent chaque citoyen et groupe de citovens : c'est le moment où izmais i de savoir si nous sommes récliement libras et si nous vivons sous un régime démocratique. Cette action permet l'engagement maximum de tous et, en particuller, des jeunes - qui ont vingt ans et qui ne croient

Il reate possible de vivre quelque chose d'extraordinaire en 1980, à condition de vouloir : l'union dans des luttes, sur le terrain, pour la survie d'une entreprise, d'un site, d'un

rapproche les hommes, brise le mur du silence et de l'indifférence, va à contre-courant de la tendance à la « privatisation ». L'important est d'être enfin des êtres sociaux, c'est-

## Le Monde Service des Abenzaments 5, rue des Relieus 1921, PARIS - CEDEX 60 CCP. Paris 4807-22

3 mole 6 mole 19 mole 12 mole FRANCE - D.O.M. - T.O.M. 202 P 331 P 461 F 599

etranger (pat manageries) L — Belgique Luxembourg Pays-bas 2H P 3H F 3H F 720 F II. — SUISEE - TURISIE 8 % 566 P 123 F 518

Les abonnés qui palent pay hèque postel (trois volets) vou-ront bien joindre ce chèque à sur demende.

Chargements d'adresse défi-nitifs ou provisoires (deux semaines en plus): nos abonnés sont inviés à formuler leur demende une semaine au moins avant leur départ. Jointre la dernière bande d'envoi à toute correspondance. Vezifier avoir l'obligeance de rédiger tous les neues propres en capitales d'imprimerie.

"Jacques Derogy a écrit un livre TOUS PAYS RIRANGERS PAR VOIE NORMALE terrible, qui dénonce, 661 F 356 F 1256 F pour la première fois hors d'Israël. la gangrène qui ronge le colossai et infime Etat *juif : le crime* organisé." JEAN-FRANCIS HELD "L'EXPRESS"





## APRÈS LA MORT DE L'EX-CHAH

## Le prince Cyrus pourrait être proclamé empereur le 31 octobre prochain

Le prince Cyras Reza, âgé de diz-nenf ans, et fils ahté de l'ex-chah d'Iran, est depuis le diman-che 27 juillet l'héritier légitime de la dynastie des Pahlevi, fondée en 1926 par son grand-père Reza Khan Le prince Cyrus à été pro-clamé officiellement héritier au trône à l'âge de sent ans le jour clame officiellement héritier au trône à l'âge de sept ans, le jour du couronnement de ses parents le 26 octobre 1967. Ce jour-là, l'ex-chah conférsit à son épouse, la Chahanou, la dignité de régente de l'empire jusqu'à la majorité du prince héritier. C'est le 31 octobre prochain, à l'occasion de son vingtième anniversaire, que le prince Cyrus pourrait, en principe, être proclamé empereur d'Iran.

La mort, dimanche, de Mohamed Reza Chah met un terme aux divisions qui agiteient les membres de la familie royale au

sujet de la succession. Certains parmi ces derniers proposaient que l'ancien souverain nomme son fils cadet, le prince Ali Reza, âgé de treise ans, prince héritier en lieu et place du prince Cyrus, considéré comme peu apte à assumer des responsabilités. Photographe et cinéante passionné mer des responsabilités. Photo-graphe et cinéaste passionné, sportif et fervent adepte d'avia-tion, le prince Cyrus s'intéresse peu, en effet, aux affaires poli-tiques. Il a obtenu à l'âge de treize ans son brevet de pilote après un stage à la base militaire de Lubbock (Texas), et devint tétulaire du brevet de pilote mili-taire en mars 1979. Il a commencé alors des études à Williams Col-lege, une petite université privée dans l'ouest du Massachusetts, qu'il a quitté voici plusieurs sequ'il a quitté voici plusieurs se-maines pour se rendre au chevet de son père au Caire.



(Dessin de Plantu.)

### UN SEUL CHEF D'ÉTAT AUX OBSEQUES

(Suite de la première page.) Le cortège a quitté ensuite le paiais, au centre de la ville, et s'est dirigé vers la citadelle à travers le vieux quartier populaire de la rue Mohamed All. Le cercuell a été conduit sur un affut de canon et au son d'une marche funèbre jouée par la fanfare militaire égyptienne à la mosquée d'El Rifai.

De sivie néo-marnelouk la

De style néo-mameiouk, la mosquée d'El-Rifai a été commencée il y a cent vingt ans, sous le khédive Ismail, et achevée au début de ce siècle. Elle fa.4 face à la mosquée du sultan Hassan, construite au Moyen Age, et qui passe pour l'un des plus et qui passe pour l'un des plus beaux monuments islamiques ancies du Caire. El-Rifai était appelé à servir de nécropole aux rois d'Egypte, et c'est surtout pour cela qu'elle est comme parmi les Egyptiens.

Les obsèques du chah fournis-sent à ses partissans venus de plusteurs pays d'Europe et des

plusieurs pays d'Europe et des Etats-Unis une occasion pour se réunir et discuter de l'avenir. La princesse Azzadeh Chaffk, nièce de l'ex-empereur et fondatrice, en mars 1979 à Paris, du mouve-ment Tran lière nous a déclaré. ment Iran libre, nous a déclaré : a Nous allons reporter mainte-nant nos espoirs sur le prince héritier Cyrus Reza, qui attein-dra la majorité légale de vingt ans pour régner en octobre pro-chain ». Le princesse, qui est arrivée lundi soir au Caire, venant de France en compagnie d'une trentaine de partisans de la dynastie pehlavi, estime que « la maladie empêchait sans doute le chah d'être un véritable chef pour nous, alors que son füs, feune, en pleine forme et déjà éduqué, pourra donner un nouvel édan, un nouveau souffle à noire mouvement. En Iran, tout à noire mouvement. En Iran, tout le monde a été, est ou sera

monarchiste a. Le prince Cyrus Reza se trouve au Caire, où il est arrivé depuis peu de jours des Etats-Unis. Il a assisté aux derniers moments de son père, dont, assurent ses fidèles, il a recueilli les dernières

J.-P. PÉRONCEL-HUGOZ.

## Une terre d'asile

Le Caire. — Ceux qui avaient vu un geste à l'antique dans l'asile offert par le rais au chah entière, seront confortés dans leur opinion par les honneurs funèbres solennels qui sont rendus au Caire, ce mardi, à l'empereur défunt.

Sans minimiser la générosité

personnelle du raïs, ni ses motivations politiques - leçon donnée tout à la fois à l'Occiden et aux « musulmans révolutionnaires ». — il est clair que le comme il l'a fait seulement parce que le peuple égyptien a accepté sans mauvaise grâce la présence sur son sol des Pahlavi. Les quelques articles halneux parus ces derniers mois au Caire dans les feuilles des contréries islamiques fondamentalistes, ne peuvent faire oublier qu'il existe de très longue date en Egypte un sentiment naturel de xénophille, une prédisposition à offrir l'hospitelité, surtout lorsque son bénéficiaire est en difficulté.

 Khomeiny ne nous empêchers pas de permettre au chah et à sa famille de vivre tranquillement

## Des traditions d'hosoitalité

Pour s'en tenir aux têtes couronnées, car les anciens politiau Caire, furent et sont encore légion, les rois George II de Grèce, Zog d'Albanie et Saoud d'Arabie, trouvèrent bon accueil en Egypte après la perte de leur trône. Le roi idris de Libye, presque centenzire, vit en Egypte sans problèmes depuis qu'il a été renversé par le coup d'Etat militaire du colonel Kadhafi en 1969. L'ancien souverain libyen

dre dire cent fois dans un peu toutes les bouches en Egypte ces demiers mois. « C'est contraire à l'esprit de l'islam que de malade », devalt affirmer pour sa part le doyen de la littérature égyptienne Tewfik El Hakim (/e Monde Dimanche du 13 juillet).

De notre correspondant

Sans remonter jusqu'aux temps pharaoniques et pour ne citer qu'un exemple d'autant plus probant qu'il prend place à l'époque mamelouks, ceux-cl, à la fin du Moyan Age, bravèrent le sultan protection et honneurs à un prince ottoman avant des droits eur le trône sultanien et que son Plus près de nous, c'est une

plélade d'exilés politiques qui ont trouvé asile at réconfort en Egypte où parfole ils finirent leurs jours et reposent encore comme la roi Victor-Emmanuel III d'Italia, dont les restes se trou-Sainte-Catherine d'Alexandrie depuis la mort de l'ancien souve-

s'est même vu attribuer la natio-

nalité égyptienne et le rais le demier ressort, on a appris que, ces jours derniers, le fils du roi Zog, prétendant au trône d'Albanie, pays avec lequel l'Egypte entretient des relations diplomatiques, s'était vu accorder l'asile sur le territoire égyptien.

Si Reza chah, père de Mohamed Reza mourut exilé en Afrique du Sud, c'est dans la même mosquée d'El-Rifai, où repose

dépouille reçut en 1947, sous le roi Farouk, une sépulture provi-

Le régime républicain, pro clamé en juin 1953, devait maintenir les traditions d'hospitalité du pays et laisser vivre paisiblement en Egypte tant la princesse Fawzieh, première épouse de Mohamed Reza et sœur de Farouk, que la reine Narriman, mère de Fouad II, prétendant au trône d'Egypte.

Le roi Farouk lui-même, après sa mon survenue pres de Rome en 1965, a vu sa demière volonté tienne, être accuellile favora-blement aussi bien par le gouvernement de Nasser que par l'homme de la rue, touché de cet ultime vœu du souverain détrôné. C'est aux côtés du roi Farouk et du père de celui-ci, le roi Fouad (er. mort en 1936. qu'est désormals enseveli, loin de son pays, le demier chah de Perse. Une telle situation n'est pas sane précédent dans la longue cohorte des monarq renversés, pulsque au milieu des tombes royales françaises de Saint-Denie se trouve le gisant d'un roi arménien du Moyen Ace mort exilé en France.

Ironie de l'histoire, l'hom qui célébra, à Persépolis, le versaire de la fondation de l'empire perse n'a eu, quelques années plus tard, pour échapper à ses ennemis que la terre d'Egypte sur laquelle régnèrent jadis, en tant que Pharaons, plusieurs de ses prédécesseurs les Darius, Xerxès et Artaxerxès, Sic transit gloria mundi...

J.-P. P.-H.

Rebondissement de la crise en Iran

## Le président Bani Sadr demande au parlement d'ajourner sine dje la désignation du chef du gouvernement

Téhéran. — Coup de théâtre à Téhéran : alors qu'on espérait proche la fin du vide politique avec la proposition faite per le président Bani Sadr au Parlement de désigner M. Mostafa Mir Salim au poste de chef du gouvernement, le chef de l'Etat a écrit lundi 28 jullet au président de l'Assemblée pour lui demander d'ajourner sine die le débat à ce sujet. Il semble qu'une forte opposition se soit cristallisée parmi les députés contre la personne du candidat présidentiel qui avait pourtant reçu l'aval du parti répourtant reçu l'aval du parti ré-publicain islamique. M. Mir Salim figurait en effet sur la liste des candidats du P.R.L. mais seule-ment en quatrième position.

Un accord avait été conclu lundi soir pour que le choix du premier ministre soit confié à une commission tripartite compo-sée de représentants du Parleset de representants du Parle-ment, du président de le Répu-blique et de l'imam Khomeiny. Ce dernier a cependant fait dif-muser mardi matin un communi-que déclarant : « L'imam n'enque declarant : « L'unam n'en-verra pas de représentant à cette commission car il considère que la nomination d'un premier mi-nistre est une affire qui concerne exclusivement le président de la République et l'Assemblée isla-mique. »

### Des déclarations confradictoires sur le sort des otages

Des manifestations plus on moins spontanées se déroulent depuis dimanche soir devant les bureaux de M. Bani Sadr pour réclamer la nomination de M. Jalaleddine Farsi comme pre-M. Jalaleddine Farsi comme pre-mier ministre, qui figurait en tête de liste des candidats du P.R.I. M. Farsi a déclaré récem-ment qu'il avait des diver-gences doctrinales profondes avec M. Bani Sadr qui l'empécheraient, dans le cas de sa nomination, de collaborer avec le chef de l'Etat.

Le rebondissement de la crise illustre la quasi paralysie des institutions républicaines. Leur blocage tient autant à des textes constitutionnels très sophistiqués qui obéisseut à la fois à des principes démocratiques, à des impératifs religieux et à l'anarchie qui rèpre dans le neus

Les déclarations contradictoires se multiplient, d'autre part, au se multiplient, d'autre part, au sujet du sort des otages américains. Un porte-parole du président Bani Sadr a annoncé que la mort du chah « n'aura aucune répercussion » sur leur avenir. Le président du Pariement ennonçait, lundi, qu'une commission spèciale examinera la question dans les cinq prochains jours, ajoutant que la disparition de l'ancien souverain « provoqueru des changements concernant la seul à accueillir le chah après sa chute ».

L'ancien premier ministre a enfin admis que le gouvernement irakien le soutenait « dans la meture où nous acons des intérêts communs ». « Contrairement à certains cheikhs du pétrole qui ont peur, ou qui sont à la soide de telle ou telle autre puissance », a ajoutant que la disparition de l'ancien premier ministre a enfin admis que le gouvernement irakien le soutenait « dans la meture où nous acons des intérêts communs ». « Contrairement à certains cheikhs du pétrole qui ont peur ou telle autre puissance », a ajoutant que la disparition de l'accueillir le chah après sa chute ».

question des otages ». Cependant, l'ayatollah Rafsandjani s'est repris mardi matin pour affirmer que a l'attaque de policiers américains contre des étudiants franteus et Washington aura des conséquences néjastes » sur le statut des diplomates détenus. Des voix s'élèvent au Parlement pour de mander ou'au moirs un certain mander qu'au moins un certain nombre d'entre eux soient jugés pour activités séditieuses en Iran pendant l'exercice de leurs fonc-

Interrogé à ce propos dans les couloirs du Parlement, l'ancien premier ministre, M. Mendi Basargan, a retourné la question : « Je ne sais rien du sort qui m'attend. Alors, celui des otages... » « Bazargan, tu serus bientiti jugé », lui lançait quelques secondes plus tard un homme qui accompagnatt l'ayatollah Khalkhali, député et juge islamique chargé de poursulvre les ennemis de la République islamique.

Un autre dispitaire religieux.

Un autre dignitaire religieux, Un autre dignitaire religieux, l'hadjatolesiam Abolghassem Es-lami, a été assassiné dimanche soir devant son domicile. L'at-tentat a été revendiqué par l'organisation islamique anti-cléricale Forghan, celle-là même qui avait fait exploser, mercredi dernier, une bombe dans une galerie commerciale à Téhéran, faisant six morts et plus de cent blessés.

Les exécutions capitales se poursuivent. Dimanche, dix personnes au total on tété passées par les armes pour divers délits politiques ou de mœurs. Lundi, trois trafiquants de drogue à Tahéran, un espion trakien à Abadan et quaire autres trafiquants de drogue à Zahedan ont été fusillés. — (A.F.P.)

## M. BAKHTIAR LANCE UN APPEL POUR QUE « TOUTES LES FORCES NATIONALISTES > SE REGROUPENT SOUS SA DIREC-

M. Chapour Bakhtiar, dans une déclaration faite à Paris, a lancé un appel pour que « toutes les forces nationalistes et progressites » se regroupent sous sa propre direction. Il d'autre part rendu horungee a, d'autre part, rendu hommage au « courage et à l'homneur » du président Sadate, « qui a été le seul à accueillir le chah après sa

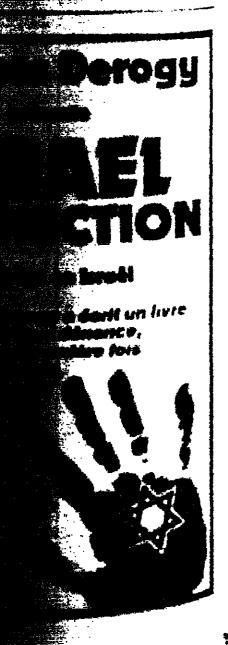

Ammahe: ?

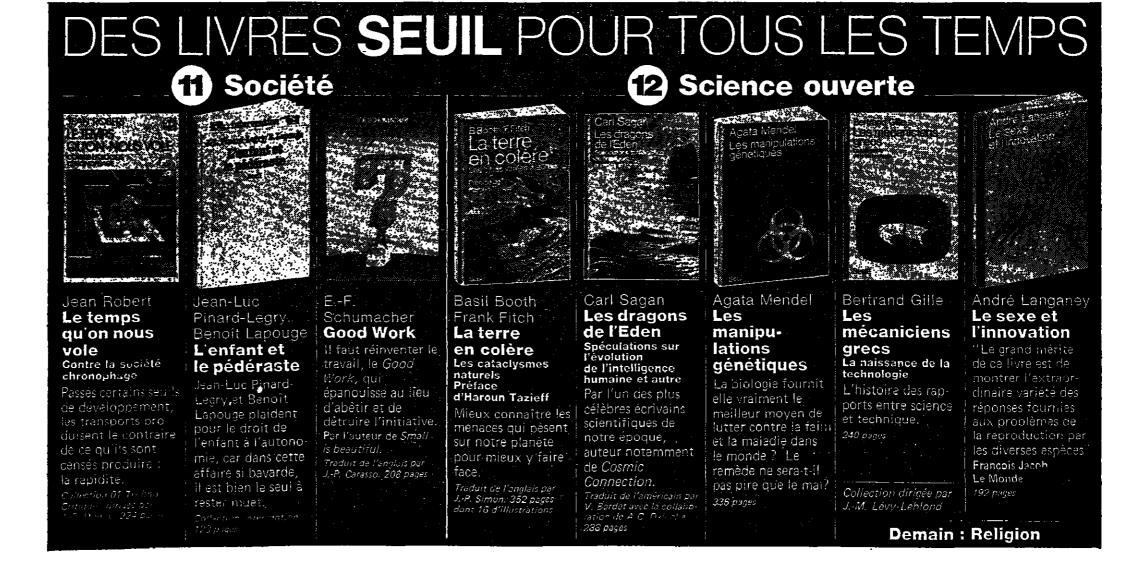

## **PROCHE-ORIENT**

POINT DE VUE

## Les faux révolutionnaires

par TAHAR BEN JELLOUN (\*)

décennies par des remises en question fréquentes, le Proche-Orient s'est installé dans une crise ant chercher à comprendre les proradical de la situation historique qu'il subit. Ceux qui en sont cons-cients et qui essaient de réfléchir et oariois d'agir sur la crise sont refouiés dans le statut d'opposant - un cu'lle sont automatiquement considérés comme « ennemis » à neutrailser, à enfermer, à exiler ou à liquider physiquement dans ou hors

Le recours à la violence, c'est ale d'une réflexion et d'une naée politiques qu'exige la gravité de la cituation. Cela n'a rien de tonnaire, car c'est le triomphe des certitudes, c'est-à-dire des absolus et des mythes, lesquels ne font pas l'histoire mais sa parodie et sa caricature creusa. On réprime tout ce qui échappe aux certitudes d'une idéologie en train de se fabriver et qu'on tente de plaquer sur des mentalités et des forces dont on sous-estime ou méconnaît les véri-

Pour cela, on met en place des structures politiques qui ne tolèrent, de par leur mature, aucune faille, c'est-à-dire le doute, la contestation et le refus : c'est le propre du parti unique avec une idéologie linéaire et unliatérale, une idéologie totalisante excluent toute autre forme de

pensée et d'action. Cette cituation, qui ee générailse de ofus en plus dans le monde arabe, s'est trouvée tout d'un coup nu req sérdilipées et déséquilibrée par un

🥆 ECOUÉ depuis deux ou trois élément qu'elle n'avait pas prévu ou qu'elle avait sous-estimé : le facteur religieux. Le révolution irenienne en tant que bouleversement historique et tremblement qui n'a pas cessé sa trajectoire — a été l'élément imprévu qui a précipité le declenchement d'une crise assez importante dans le monde arebe. cas crises en réprimant ou en canslisant les mouvements religieux, car ils savent que l'islam - chiite surtout neut être l'expression d'une

contestation politique qui va au-delà

des revendications d'ordre stricte-

ment spiritual.

Aucun pays arabe n'échange à cette vague plus ou moine importante, plus ou moine significative. Mais l'exemple de l'Iran, avec ses est présent dans le regard et la pensée des gens déshérités et qui n'ont plus que l'islam pour exprimer teur révolte. Ceci ne justifie en rien l'action politique de mouvements extrêmistes qui n'ont pas attendu Khomelny pour se manifes Egypte notamment, et qui ont de tout temps cherché à jouer un rôle politique dans l'apparell d'Etat.

Ce qui se passe aujourd'hui dans certains pays arabes signifie que les certitudes idéologiques se fissurent. L'exécution des opposants l'étouffement de touts pensée d'opposition, l'absence de liberté d'expression et d'action, le refus catégorique de toute forme de démocratie, tout cela ne fait qu'execerber profondément les racines de la crise, et reporte à une date fointaine la réalisation de deux rêves : le fame « Nahda » (renaissance) et l'utopique DIPLOMATIE

unité du monde arabe. (\*) Ecrivain marocain.

## Liban

## EST ASSASSINÉ A BEYROUTH

Beyrouth (A.F.P.). - Un diri-Beyrouth (A.F.P.). — Un dirigeant de la section libanaise du parti Bass (pro-irakien).

M. Moussa Cheaish, a été assassiné, lundi 28 juillet, par des éléments armés non identifiés, alors qu'il roulait en voiture sur la route menant à l'aéroport de Beyrouth (notre dernière édition du 29 juillet). Son garde du corps a été tué lui aussi. Membre influent du commandement régional du Bass depuis 1975, M. Cheaish, â g é de trentesept ans, était un écrivain connu au Liban.

au Liban.

Le parti Baas et le Front de libération arabe (pro-irakien) out accusé le mouvement politicomilitaire chitte Amal d'être à l'origine de cet assassinat et de vouloir « Étiminer physiquement » les personnalités chittes « patriotiques ». M. Cheateb était luimène de confession chitte. Cette communauté est partagée au Liban entre éléments pro-iraniens et pro-irakiens. Le secrétaire général de l'Amal, M. Nabih Berri, a nié toute implication de son oganisation dans l'assassinat de M. Chealeb.

A le suite de cet attentat, des

A la suite de cet attentat, des accrochages à l'arme automa-tique se sont produits dans l'après-midi de lundi dans le secteur ouest de Beyrouth entre partisans du mouvement Amal et militants du Bass pro-irakien. Le siège du conseil supérieur chitte a été mitraillé. Ces affrontements ont fait sept blessés. Dans la soirée le calme était revenu.

**AMÉRIQUES** 

## Pérou

# UN DIRIGEANT M. Belaunde Terry hérite d'un pays modernisé mais en crise

M. Fernando Belaunde Terry, élu à la prési-dence de la République du Péron le 19 mai der-nier, a été officiellement investi dans ses fonctions à Lima le lundi 28 juillet en présence de nombreuses délégations étrangères. Déjà prési-dent de 1963 à 1968, M. Belaunde, un libéral et un homme de bonne volonté, retrouve un pays qui a été profondément transformé par

agrès douze ans de dictature, mais pour combien de temps ? » Ce pessimisme de l'homme de la rue pourrait être malséant alors que, toutes hannières aux fenê-tres, le Pérou fête le retour à la démocratie. Pourtant, une arrière démocratie. Pourtant, une arrièrepensée préoccupe les dirigeants
et non sans fondement : depuis
le début du siècle, un seul président élu constitutionnellement
est parvenu à achever son mandat. C'est dire qu'un des principaux soucis de M. Fernando
Belaunde Terry sera de se maintenir au pouvoir.

Le nouveau chef d'Etat est cependant optimiste. « Pensez, ditil avec humour, que je n'ai pas
sculement une expérience de gouvernement, mais cussi celle d'un
coup d'Etat. » En effet, élu en
1963, li a été expulsé du pouvoir
par les forces armées le 3 octobre 1968. Il revient dans des
circonstances politiques relativement favorables. Il a recuellii
46 % des suffrages aux élections
du 19 mai et il bénéficie en outre
cette fois de la majorité absolue
au Parlement. Le nouveau chef d'Etat est ce-

Au cours de son premier mandat

pouvoir pendant douze ans. Il hérite aussi d'un pays en crise où les tensions sociales s'aggra-vent. M. Belaunde Terry, dont l'intronisation illustre le retour de la démocratie au Pérou, n'aura pas la tache facile bien qu'il puisse compter sur la majorité absolue dans le non-

#### Correspondance

en les mains liées par une opposition parlementaire qui ne cen-sura pas moins de cent soixante-dix-huit ministres en cinq ans dix-huit ministres en cinq ans afin d'entraver la transformation des structures. Il se proposait aiors de lutter contre l'oligarchie terienne grâce à la réforme agraire, et contre la domination étrangère par la nationalisation des biens de l'International Petroleum Company (LP.C.). Mais ses réformes avortèrent et il se consa-cra à la construction de la route « marginale » dans la forêt ama-zonienne.

M. Belaunde ne revient pas à la présidence avec l'étiquette d'un réformiste, mais comme un libéral. réformiste, mais comme un libéral. Son principal allié, le P.P.C. (parti populaire chrétien) est conservateur. En outre, le pays qu'il retrouve est radicalement différent de celui qu'il a quitté. Douze ans de régime militaire ont profondément modifié le Pérou : la réforme agraire a mis fin au pouvoir de l'oligarchie terienne et des seigneurs féodaux des Andes. Les structures ont été modernisées, les secteurs principaux de

conclure entre eux une « mini-convention » qui rendra impos-sible l'adoption d'une convention

l'économie sont maintenant sous le contrôle de l'Etat.

Pourtant, malgré les bonnes intentions des militaires natio-nalistes leur « révolution ni capitaliste ni communiste » n'est pas parvenue à améliorer sérieuseparvenue à améliorer sérieusement le sort de la population, bien au contraire. Avec une dette extérieure de 7 milliards de dollars et une forte inflation, le président Belaunde hérite d'un pays en crise. En cinq ans, le pouvoir d'achat a diminué de moitié. Plus de la moitié des traavilleurs sont sous-employés et près d'un dizième au chômage. Les Péruviens ont faim. Depuis 1968, la consommation moyenne de calories est tombée de 2 200 à 1 300 par jour, celle de protéines de 55 à 40 grammes.

Déçue par les promesses du régime militaire, la population s'est durcle. Depuis trois semaines, les grèves du secteur privé comme du secteur public ont paralysé à demi le pays, et le gouvernement a dû se résigner à des concessions qui hypothèquent déjà l'avenir, car elles aggravent la spirale

M. Belaunde a réclamé une trève de cinq ans pour mener à bien son programme de plein emploi. Mais les partis de gauche qui lui ont « trèté » 250 000 voix qui lui ozt « tzêté » 250 000 voix aux élections de mai (afin de harner l'accès au pouvoir de l'APRA, parti qu'elles accusent de « tendances fascisantes »), se sont mis d'accord pour exiger dès la première cession du Parlement une augmentation générale des salaires, leur indexation sur le coût de la vie, et enfin l'embauche immédiat de tous les travailleurs licenciés.

## L'APRA dans l'opposition

L'AFRA (Alliance populaire de la révolution américaine) a refusé de participer au gouvernement et va contribuer à la surenchère des a 77 » e été soutanue vigoureusement par le Liberia au nom du groupe africain, les Philippines au nom du groupe asiatique, l'Uruguay au nom du groupe de l'Amérique latine, l'Allemagne de l'Est au nom du groupe des pays socialistes de l'Europe orientale, le Pérou au nom de la Commission penmanente du Pacifique Sud et de ses voisins, Equateur, Chili, Colombie, ainsi que par la Sierra-Leone, la Chine, Cuba, le Vietnam, la Syrle, l'Irak. Pour l'Inde, ces législations sont scelérates. En outre, les accords de réciprocité amèneront les Etats qui adopteront de tel·les législations à conclure entre eux une a miniva contribuer à la surenchère des revendications sociales. Son nouveau leader, M. Armando Villanueva, a, d'ailleurs, déclaré : « Nous représentons les travailleurs, nous jerons donc respecter leur droits. Nous ne permetirons pas que la ploutocratie retrouve ses privilèges d'avant 1968. Nous l'en empêcherons. >

Partisans, comme les forces armées chiliennes, des théories de l'économiste américain Milton Friedeman, les dirigeants conservateurs du P.P.C. devraient d'ailleurs freiner les vélléités populistes du président Belaunde. Représentants des intérêts du patronat, ils vont affronter les syndicats. syndicate.

syndicats.

« Transfert de gouvernement mais non pas de pouvoir », avait annoneé, il y a deux ans, le président sortant, le général Francisco Morales. Maintenant que les militaires retournent dans les casemes, comment envisagent-ils d'appliquer leur concept de « sécurité intégrale » qui a remplacé celui de « sécurité aux frontières ». Veulent-ils gouverner derrière le trône et constituer un quatrième pouvoir, au côtés de l'exécutif, du législatif et du judiciaire ?

\* Historiouement les torses

giobale.

En dehors du groupe des « 77 », l'UR.S.S. a fait remarquer que le droit international comporte des obligations morales... Le délégué canadien a été particulièrement violent. Four lui, la législation américaine est « inutile, non souhaitable, injustifiée et mal venue ». Il est vrai que le Canada est un gros producieur de nickel et qu'il trouve que les limitations envisagées dans l'exploitation des nodules polymétalliques ne sont pas assez restrictives.

Les représentants américain et législatif et du judiclaire?

« Historiquement les forces armées ont contrôlé les divers régimes civils ou ont exercé directement l'epouvoir. De façon simpliste, on ne peut penser qu'elles vont revenir à un projessionalisme apolitique aujour-d'hui, et participer simplement à la construction des routes », vient de déclarer le général Mercado Jarrin, anclen premier ministre pendant la présidenne pendant la présidence du général Velasco.

Les représentants américain et aliemend ont évidenment soutenu leurs législations unilatérales. Le premier a souligne que la loi américaine était intérimaire, qu'elle n'était pas contraire au droit international, qu'elle était indispensable à la poursuite de l'effort d'exploration et de recherche technologique et qu'elle serait donc profitable à l'ensemble de la communauté internationale, pays en vole de développement compris.

La Grande-Bretagne et la Il a ajouté : « Pour éviter ces interruptions périodiques de s régimes civils, il reste à trouver une forme rationnelle de participation des forces armées, qui doivent ête coresponsables de nombreueses décisions dont dépendent le développement et la sécurité de la nation. »

voie de développement compris.

La Grande-Bretagne et le Japon ont rappelé que l'adoption des législations unilatérales intérinaires ne viole pas le droit international et ne gênera pas la conclusion d'une convention globale. Le représentant de la France a sci digné lui aussi qu'aucun droit international coutumier n'était opposable aux législations unilatérales. Il a rappelé que ces législations sont des pis-aller par rapport à une « bonne » convention universeile. La meilleure réaction que la conférence du droit de la mer puisse avoir serait donc de rédiger une bonne convention acceptable par tous.

Ces sages propes ont été repris Le président Belaunde n'a pas manqué cette occasion réitérer qu'il n'interveindrait pas « dans les affaires internes de l'armée ». mais est-ce suffisant?

NICOLE BONNET.

## Nicaragua

• DES INGENIEURS SOVIETI-

DES INGENIEURS SOVIETI-QUES participent à la cons-truction d'une base aérienne au Nicaragua, affinne, lundi 28 juillet, le Daily Telegraphe, citant des sources de l'oppo-sition nicaraguayenne. Selon le quotidien conservateur bri-tannique, «l'engagement sovié-tique et cubain au Nicaragua est croissant », et « l'ambassa-deur cubain à Managua est un membre des services de ren-seignement cubains connu, précédemment en poste au Costa-Rica.— (A.P.P.)

## Le roi Hassan II demande au président Sadate de mettre fin au « défi israélien » au sujet de Jérusalem

Le roi Hassan II a adressé, sa-medi 26 juillet, un message au président Sadate pour l'adjurer de mettre fin au a déji israélien »

concernant Jérosalem « et ce avec la plus grande fermeté ». Dans son message, nous indique notre correspondant à Rabat, Ro-land Delcotr, le souverain maro-cain, qui intervient auprès du chef de l'Ebat égyptien en tant que président du comité Al Qods (nom arabe de Jérusalem), rap-pette que c'est en plein mois « secré » du ramadan que le Par-lement israéllen q a prie la déri-« sacre » du ramadan que le Par-lement israélien « a pris la déci-sion de proclamer Al Qods capi-tale de l'entit ésioniste, défiant ainsi les sentiments des musul-mans et leurs croyances, et por-tent atteinte à leur dignité ». Le rol, dont le ton à l'égard du président égyptien reste mesure, déclare encore dans sa lettre qu'il « avorécie et estime avec vrécideclare encore dans sa reuce qu'il a apprécie et estime avec précision les devoirs qui sont ceux du président Sudate de libérer l'Egypte du colonialisme et de la présence militaire étrangère sur son sol ».

Sur le même sujet, notre cor-respondant à Tunis, Michel Deuré, nous communique que Mme Bour-guiba, la femme du président tu-nisien, a demandé, fundi 28 juii-let, dans une lettre à Mme Anouse El Sadeta d'interprette grande de son mari afin que celui-ci s'op-pose au projet israélien de faire de Jérusalem la capitale de l'Etat hême.

Mime Bourguiba écrit notam-

ment : « Il est impossible de trouver la moindre justification au soutien des tentatives d'Israël au soutien des tentatives d'Israël en vue de l'annezion de la Ville sainte pour en faire la capitale de l'entité sioniste. Comment pouvez-vous accepter cet état de fait, alors que, d'après ce que nous savons, vous avez toujours été mesurés et soucieuse du prestige de votre épour et de l'image de marque de l'Egypte, votre patrie. »

Le projet de loi du gouvernement israélien faisant de Jérusalem la «capitale étenelle» de l'Etat hébreu a été voté en première lecture par la Knesset le 23 juillet (le Monde du 25 juillet). LA CONFÉRENCE SUR LES DROITS DE LA MER

## Les pays en développement prennent l'offensive contre les législations nationales sur l'exploitation des grands fonds

Genève. — La deuxième partie de la neuvième session de la troisième conférence des Nations unies sur le droit à la mer s'est ouverte, le 28 juillet, à Genève, et la séance plénière qui a marqué cette première journée a été très différente des cent vingt-neuf qui l'ont précédée. Le 28 juin dernier, en effet, le président Carter a signé la loi instituant la législation unilatérale domant aux consortiums rale domant aux consortiums américains le cadre juridique qu'ils demandaient depuis long-temps. Cette législation doit leur permettre de poursuivre l'explo-ration et l'éventuelle exploitation des nodules polymetalliques tapissant les grands fonds au-delà des zones nationales.

Depuis le début de la confé-rence, en 1973, le régime juridique des richesses minérales des

pourrait indiquer que cette unité va effectuer des exerci-ces dans le région. — (A.F.P.)

Mali

grands fonds est l'objet majeur des désaccords entre, d'une part, les Etats-Unis et les pays indus-trialisés et, d'autre part, le groupe dit des « 77 », c'est-à-dire les Etats en voie de développe-ment. Certes, tout le monde est d'escord pour eue s'elegres.

d'accord pour que ces richesses minérales, « patrimoine commun de l'humanité », solent une pro-priété collective, dont l'exploita-tion sera soumise à un organisme international (l'« autorité») et raite, en partie au moins, par l' « entreurise », émanation de l'autorité. Mais les pays en voie de développement, qui ont pour eux le nombre, veulent contrôler étroitement l'autorité eu l'entreprise, et être les principaux béné-ficiaires de l'exploitation de ces richesses minérales. Ils veulent aussi que cette exploitation soit limitée, de façon que ne s'effoniminee, de laçon que ne senon-drent pas les cours du nickel, du cuivre, du cobalt, du manganèse, principaux métaux que l'on tire-rait des nodules, et que les Etats industrialisés leur apprennent les technologies indispensables.

Les pays industrialisés dont les organismes publics ou privés ont déjà dépense des sommes impor-tantes pour l'exploration des sones riches en nodules et pour la recherche technologique des méthodes de « péche » et de trai-tement refusent

M. ARMED ISKANDAR AHMED, ministre syriem de l'information, a déciaré hindi 28 juillet, que les autorités syriemes avaient « décialé de liquider totolement et définitivement la clique des « frères musulmans», confrère religiouse clandestine, à qui le gouvernement de Damas impute phisieurs attentats meuririers « Nous sommes déjà parocaus à briser les reins de parsenus à briser les reins de cette chique et nous ne sommes pas loin de la détruire. Cela se Jera très prochainement », e-t-Il précisé.

sont aggravées, et îl se trouve éleigné de sa famille. De plus, malade des yeux, son traite-ment médical a été interrompu du fait de son transfert.

Syrie

## Le Canada

L'ASSOCIATION FRANÇAISE
D'AMITIE RT DE SOLIDARITE AVEC LES PEUPIES
D'AFRIQUE (AFASPA),
9, place Jean-Jaurès, 93100
Montreull, indique dans un
communiqué publié l'un di
28 juillet que le Dr Mamadou
Gologo, condamné en décembre 1978 à quatre ans de
prison au Mali pour avoir critiqué la gestion de la junte
malienne a été transfèré à la
prison civile de Nioro, au
nord-ouest du Mali. Selon
l'AFASPA, les conditions de
détention du Dr Gologo se
sont appravées, et il es trouve Devant la persistance de ce désaccord fondamental, les

Dès le début de la séance du 26 juillet, le président du groupe des « 77 » s'est énergiquement opposé à ces législations. Four lui, eller sunt un signe de mauvaise foi; effes sont contraîres au droit international et menaceut l'issue international et menacent l'Issue de la conférence du droit de la

La déclaration du groupe des

## attaque les États-Unis

désaccord fondamental, les consortiums eméricains se sont impatientés. La législation unilatentés. La législation unilatentés. La législation unilatentés de prendre les Etais-Unis répond à cette impatience. Selon la loi du 28 juin, cette législation disparatura dès que la convention globale régissant l'ensemble des problèmes liés à la mer sers entrée en vigueur. En outre, elle impose des délais : les licences d'exploration ne pourront pas être accordées avant juffiet 1881 et les permis d'exploration ne pourront pas être effectifs avant le 1° janvier 1988. Enfist, elle prévoit des accords de réciprocité avec les pays qui adopteront des législations analogues.

En Allemagns fédérale, les deux chambres ont voté, ce mois-ci, une législation unflatérale, La Grande-Bretagne, la Belgique et la France étudient des législa-tions analogues.

Lanka). Pour lui, la patience des gouvernements n'est pas sans limite. Il faut donc réaliser l'accord menant à une convention globale, ce qui est rapidement possible. L'effet psychologique des législations nationales peut jouer un rôle utile à cette fin. M. Amerasinghe conclut en recommandant de ne pas désespérer. N'est-il pas encourageant que le représentant des Etats-Unis ait assuré vouloir continuer à négocier une convention globale? YVONNE REBEYROL

Ces sages propos ont été repris par le président de la conférence M. Amerasinghe (diplomate du Sri Lanka). Pour lui, la patience des

### Indien sont arrivés à Mom-basa, où ils séjourneront jus-qu'à la fin du mois. L'arrivée ments de l'armée qui gardaient le barrage hydro-électrique de Chorrera-del-Guayabo, à 80 ki-Bolivie de ces hommes au Kenya, qui a accordé le mois dernier des facilités à l'armés américaine,

A TRAVERS LE MONDE

■ L'ANCIENNE PRESIDENTE

DE LA REPUBLIQUE,

Mme Lidia Gueller, a été autorisée à sortir du pays, a déclaré
iundi 28 juffiet le ministre des

affaires étrangères de la junte,
le général Cerruto Calderon de
la Barca. Le général a précisé
que Mme Gueller — qui selon
l'actuel président de la junte,
le général Garcis Meza, seralt
non pas « réfugiée » mais
« logée » à la nonciature apostoilque — devait simplement
faire parvenir les photos nécesfaire parvenir les photos néces-seire à l'obtention d'un passe-port. Les militaires au pouvoir « ne sont pas des assassins » « déclaré encore le général Meza, qui s'est défendé de vouloir attenter aux jours du leader syndicaliste Juan Lechin, actuellement détenu. — (A.F.P.)

## Brésil

● ATTENTAT CONTRE UN ● SYNDICALISTE. — La maison de l'un des principaux leaders ouvriers du Brésil, M. Joac Pires de Vasconcelos, ancien président du syndicat des méprésident du syndicat des mé-tailos du Minas Gerais, a été l'objet d'un attentat, a-t-on appris hundi 28 juillet. M. Vas-concelos est arrivé à temps pour empêcher que l'incendie ne prenne des proportions dramatiques. Les observateurs mettent cet attentat en rep-rort avec la reprodesseme des port avec la recrudescence des activités des extrémistes de droite au Brésil. — (AFP.)

## El Salvador

• UNE TRENTAINE DE GUE-RILLEROS ont trouvé la mort, le hindi 28 juillet, dans un affrontement avec des éléChorrera-del-Guayabo, à 80 ki-lomètries au nord-est de San-Salvador, a-t-ou précisé de source officielle. Les forces armées ont riposté — sans subir de pertes — à l'attaque d'un commando de gauche qui voulait s'assurer le contrôle du barrage, a-t-on déclaré de même source. — (A.F.P.)

## (sraši

• L'AMBASSADEUR DU VENE-L'AMBASSADEUE DU VENE-ZUELA À TEL-AVIV, M. Luis Lacorte, a fait part, lundi 28 juillet, au ministère israé-llen des affaires étrangères, de la décision de son gouver-nement de transfèrer le siège de l'ambassade de Jérusalem à Tel-Aviv. Sur dix-sept pays d'Amérique latine représentés en Israël, onse ont leurs embassades à Jérusalem. — (AFP)

I.A KNESSETH a approuvé fundi 28 julilet à Jérusalem, par 55 voix contre 10, la modification de la loi anti-terreur présentée par le ministre de la justice, M. Chimouel Tamir. Aux tenmes de cette modification, la proclamation de slogans, le port de pancartes affichant des déclarations anti-israéliennes, le chant d'hymnes aliant dans le même seus, le déploiement de drapeaux de pays ou organisations hostiles à Israél, seront considérés comme atteintes à la sécurité de l'Etat. — (A.F.P.)

## Kenya

LE PENTAGONE a annonce lundi 28 julist que les mille huit cents «marines» améri-cains qui se trouvent depuis une semaine dans l'ocean

## **AFRIQUE**

That publish double has I have a direct to

the the tries on les tensions and a M. Betauelle Terry, dont lettermation

inter in relate de la democrate de Perse.

A PROPERTY OF THE PARTY.

12 450 4000 安庆 8年 (1845) 1955 (1845)年

iter at lands.

tions in pays

A Sept To but

Parriam, March

Ministra des

The state of the s

particle in a series of a seri

en etter En you a senson b

de la minima des terras.

put Mail, that the

ri**llioque par les** properties de la constant de la

M Readille 1

en he del e tras de me

HOUSE OF SECURISION OF THE PERSON

MACHE BOY STATES

de partitipat ou prairie:

groundinium artikon.
Here beder 16 Artikodinera a d'audenra.
E Mais apprensons
intre anno Menas des par denga Mais de se par denga Mais de se

Particular territor

recipitation of the second of

mand some pales for in an appropriate of the form

Krist a Marthury M.

er in de grande de la la

Sping of chipalitant and

de gerinen gestellt g

MICOLE BONNE

PROPERTY.

Market Co. 17 Sept. 19

**凯思·维斯** 度。

L'APPA dons l'opposition

PROPERCY ...

en Brandt de mer bet ber

dis agetting furtile on the distance in past of the grant of the grant

Central des constitues de la companya del companya del companya de la companya de

## L'O.L.P. dément toute participation

Belgique

De notre correspondant

Bruxelles. — Après trente-six heures d'enquête, la police belge a abandonne l'hypothèse selon laquelle l'attentat, commis le laquelle l'attentat, commis le 27 juillet, à Anvers, contre un groupe d'enfants juis, aurait été l'œuvre d'un commando. L'homme arrêté peu après l'attentat a déclaré avoir agi seul, mais pour le compte d'une organisation. L'attentat a coûté la vie à un jeune Français, David Kuhan et sent vigtimes cont tentierre hete. sept victimes sont toujours hos-pitalisées. Parmi elles, Joshua

pitalisées. Parmi elles, Joshua Erditch, treize ans, originaire d'Anvers, a la moitié gauche du corps paralysée.

L'auteur de l'attentat, porteur d'un passeport marocain au nom de Al Saïd Nasser, décisue s'appe-ler Abdel Wahid, et être né à Damas en 1955. Il serait électri-cien à Tabouk, en Arable Saou-dite. et auvartiendrait à une cien à Tabouk, en Arabie Saou-dite, et appartiendrait à une fraction dissidente du Fath. La police d'Anvers estime cependant qu'il s'agit du FPLLP. (Front populaire pour la libération de la Palestine) du docteur Habbache, bien que cette organisation ait démenti formellement toute parti-cipation à l'attentat.

cipation à l'attentat.

Lundi l'agence de presse Belga avait reçu un cou) de téléphone anonyme : un correspondant se déclarant membre du FPLP. déclarant membre du FPLP, revendiquait l'agression. En tout cas, il a été établi qu'Ahdel Wahid venait de Beyrouth, via Rome et Paris. Il aurait reçu son passeport marocain. à Rome et ses armes (deux grenades et un pistolet) à Bruxelles. La police cherche maintenant à retrouver ses complices dans la capitale belge et elle aurait pris contact avec les services secrets israéllens pour vérifier les déclarations de requirement de la capitale pour vérifier les déclarations de requirement de la capitale pour vérifier les déclarations de requirement de la capitale pour vérifier les déclarations de requirement de la capitale pour vérifier les déclarations de la capitale de la capi

l'inculpé.
L'attentat a provoqué une vive émotion à Anvers, où la communauté juive est nombreuse, et dans toute la Belgique. La colère des milieux israélites vise essentiellement l'O.L.P. Le Centre communautaire juif de Bruxelles cite la Bible (a Même le diable n'a pas inventé de châticent over la mort inventé de châtiment pour la mort d'un enjant ») et exige du gouver-nement beige la fermeture du bureau de l'O.L.P. à Bruxelles. Dans un entretien au quotidien le Soir, de Bruxelles, M. Salomon Klagsbald, président de la commu-nauté orthodoxe juive d'Anvers, a souligné que « c'est la première fois depuis la guerre qu'un atten-tat est commis en Europe contre

des enjunts juijs ». L'attentat d'Anvers n'est toutefois pas le premier commis en Belgique contre des juifs. A plusieurs reprises, des organisations pro-palestiniennes ont attaqué l'ambassade d'Israël ou des bu-reaux israéllens, mais sans faire de victima. En 1979, le lundi de Pâques, un attentat avait été perpétré par deux terroristes arabes contre des voyageurs à l'aéroport de Bruxelles-Național Il avait fait plusieurs blesses.

## Espagne

## PRÉCONISENT LA LUTTE ARMÉE A OUTRANCE

Les élections au Pariement bas-que, qui ont été marquées par un recul surprenant de la coalition Euskadiko Ezkerra (émanation recui surprenant de la cuanton Euskadiko Esterra (emanation politique de l'ETA politico-mili-taire) au profit de Herri Bata-suma (représentation de l'ETA-militaire), a sans doute incité les

plus radicale.

Outre le départ des forces de police, la création d'un corps de police autonome et une amnistie totale des prisonners politiques, les deux branches de l'ETA demandent l'intégration de la pro-vince de la Navarre dans l'Euzà ces objectifs, l'ETA militaire a annoncé, la semaine dernière,

ployer les armes ». Le communique de l'ETA P.-M.

La communauté juive de Belgique compite quarante-deux mille personnes contre environ cent mille avant la guerre (il y avait à l'époque vingt mille réfugiés allemands). De 1940 à 1944, 23 631 juifs ont été déportés et 1 244 seulement sont revenur des causs de compenhation. Il y a camps de concentration. Il y a actuellement 14 000 julis à Anvers, contre 55 000 avant la guerre, 20 000 à Bruxelles contre 35 000 en 1940, 1 000 à Liège et 500 à Charlerol

Charlerol.

A Jérusalem, le ministre des affaires étrangères, M. Yitzak Shamir, a déclaré que l'attaque contre des enfants julis en Belgique « n'affecterait pas l'empressement des Européens à vouloir reconnaître l'Organisation de libération de la Palestine, en d'autres termes les meuririers et ceux aui les ont envoyés ». ceux qui les ont envoyes n. L'OL.P., dans un communique, considère, pour se part, comme injurieuse toute insinuation concernant sa participation e à l'odieux attentat commis à Anvers contre des enjants julis s.

Le communiqué rappelle que « les Palestiniens n'ont jamais conjondu Fensemble des juijs, parmi lesquels ils comptent de nombreuz amis, et les sionistes de la particular de reconstitules de la particular de reconstitules de la particular de reconstitules de la particular de la p

négociations sur l'avenir de la Palestine». PIERRE DE YOS.

(Suite de la première page.)

lève queique passion, même au sein de la rédaction de la res-

pectable Frankfurter Allgemeine.

Une joute à peine sentrée s'y est

engagée entre les éditorialistes politiques qui défendent Strauss,

parce qu'ils sont pour la défaite

des sociaux-démocrates, et les

« culturels », qui rétablissent

l'équilibre au nom du libéralisme

et du droit des intellectuels à

être respectés par les hommes

La campagne de M. Franz-Josef

ensuite. C'est la plus efficace.

S'estimant défavorisé par les

journalistes des diverses institu-

tions publiques — sauf par celle

de Munich, de plus en plus sou-

mise à son influence directe et

pesante, - il exige et fait exi-

ger par les chrétiens-démocrates

Cela conduit un peu partout à

une pratique de plus en plus

intense de l'autocensure et à une

édulcoration, émasculation des

émissions politiques - informa-

tion et commentaires, — alors que la radiotélévision allemande était

naguère encore l'une des plus

libres, des plus allégrement cri-

tiques du monde. Cet effet d'intimidation cons-

tituera vraisemblablement le seul succès de M. Strauss, Il est en effet, pour Helmut Schmidt, pour le parti social-démocrate (S.P.D.).

pour le parti libéral (F.D.P.). l'adversaire révé. En principe, la République fédérale p'est pas tant une « Kauzlerdemokratie » qu'un « Parteienstaat », un Etat dominé

par les partis. Or, quand les ms-tituts de sondage demandent aux électeurs leurs intentions de vote pour le dimanche suivant, les

chrétiens-démocrates pourralent

avoir la majorité absolue. Mais il y a le candidat Strauss! Et la

réponse à la question « Qui voulez-pous pour chancelier? » est plus triomphale que jamais pour

Grâce à M. Stranss aussi, les jeunes chrétiens-démocrates

n'entrent dans la campagne que sur la pointe des pieds et avec une évidente mollesse, alors que les jeunes socialistes de gauche.

peu décidés à se battre pour un chancelier jugé bien conservateur,

se mobilisent contre M. Strauss

plus ardemment qu'ils ne l'ens-

sent fait contre aucune autre can-

Les Verts, eux, s'affaiblissent

non seulement par leurs que-relles internes, mais aussi parce

que leur mellieur slogan, « Votez que leur mellieur slogan, « Votez pour nous puisque les partis éta-bits se ressemblent à s'y trom-per ! » est inopérant dès lors qu'il revient à vouloir faire admetire que MM. Schmidt et Strauss, c'est

M. Helmut Schmidt.

didat de l'opposition.

un parfait «équilibre».

politiques.

Allemagne fédérale

Une campagne sans éclat

## Turquie

## L'ATTENTAT CONTRE LES ENFANTS JUIFS D'ANVERS L'opposition rend le gouvernement responsable de l'évasion de deux terroristes de droite

Ankara. (AFP.) — L'évasion, le dimanche 27 juillet, de deux refus par son parti de l'instauterroristes de droite condamnés à ration de l'état d'urgence proposée mort pour le meurire de cinq par le gouvernement. mort pour le meurire de cinq personnes risque de compromettre la détente amorcée la semaine dernière entre les dirigeants des dernière entre les dirigeants des deux principales formations politiques, M. Demirel, premier ministre, et M. Bulent Ecevit, chef du parti républicain du peuple. Pour le chef de l'opposition, cette évasion est un « scandale » et « le gouvernement doit démissionner ». « Les compitees des terroristes, a poursuivi M. Ecevit, sont installés dans tous les secteurs de l'Etat et leurs activités se manifestent dans les endroits les plus inattendus. » La prison militaire de Mamak, à Ankara, d'où se sont évadés les deux détenus, est, en effet, l'une des mieux gardées de Turquie. Selon le commandement militaire d'Anmens garness de Turquie. Seion le commandement militaire d'An-kara, les détenus se sont échappes en faisant un trou dans le pla-fond de leur cellule. Le leader de l'opposition voit dans cette évasion un argument

La démission est également demandée par le Parti du salut national (islamiste) qui estime qu'on a « fait évader » les deux détenus.

Alors que l'opposition rejette sur le gouvernement la responsabilité de l'évasion, les autorités militai-res cherchent à établir les culpa-bilités. Le général Mamik Unier s'est vu confier la responsabilité de la prison militaire, et une en-quête a été ouverte au sujet de quatre officiers et de onze soldais chargés de la surveillance.

Les deux évadés avaient ouvert Les deux évades avaient ouvert le feu, en août 1978, sur un café fréquenté par des milieux de gauche, à Balgat, dans la banlieue d'Ankara, tuant cinq personnes et en blessant douze autres. Leur condamnation à mort avait été confirmée par la cour d'appei militaire et devait être soumise à l'approbation du Parlement.

## Union soviétique

# nombreux amis, et les sionistes qui rejusent de reconnaître leurs aroits. Le bureau de l'OLP, n'exclut pas « que la révoltante agression d'Anvers ne soit une provocation destinée à ternir l'image de l'OLP, au moment où les pays de la C.E.E. reconnaîtsent la nécessité de l'associer aux nécessité de l'aux nécessité de l'aux

раз ри entrer dans le theâtre : sur des kilomètres et sur quatre rangs, entre des barreaux métal-liques et un cordon de policiers

et d'auxiliaires civils de la milice dans leur uniforme des Jeux olympiques, ils ont attendu penolympiques, ils ont attendu pen-dant des heures pour pouvoir s'in-cliner quelques secondes devant la dépouille mortelle de Vladimir Vyssoiski exposée sur la scène du théâtre de la Taganka (le Monde daté 27-28 juillet). Plusieurs dizaines de milliers

de personnes de toutes conditions sociales et de tous âges étaient venues rendre un dernier hom-mage au chanteur-acteur le plus populaire de sa génération. Ses disques ne sont pas édités en U.R.S.S. mais ses cassettes circulent de main en main. Dans la foule, des admirateurs faisaient tourner sur des transistors ses dernières chansons. A Moscou, on ne se souvient pas d'un tel ras-semblement depuis une vingtaine

d'années. Sur la scène du théâtre, ses collègues, sa famille, sa veuve, l'actrice française d'origine russe Marina Vlady, entouraient le

Après une brève oraison funèbres d'Youri Lioubimov, metteur en scène de la Taganka, alors en scene de la fagana. avid que la foule défilait déjà depuis plus de trois heures, Vladimir Vyssotski a été inhumé au cimetière de Vagankovskoé ou repose mort en 1924. - D. V.

## Danemark

### UNE FÉMINISTE SOVIÉTIQUE REMET UN MÉMOIRE A LA PRÉSIDENTE DE LA CONFÉ-RENCE DES NATIONS UNIES A COPENHAGUE.

Copenhague. — Invitée par le comité international Sakharov, dont le secrétariat permanent est à Copenhague, la féministe sovié-tique Natalia Malakhovskaïa a débarqué trop tard dans la capi-tale danoise pour prendre la parole au Forum qui se tient en même temps que la conférence de la décennie de la femme des de la decennie de la femme des Nations unles. Mme Lise Oester-gard, ministre danois de la cultu-re, et qui préside jusqu'au 30 juli-let la conférence des Nations unles, n'a pu lui refuser un entretien car elle avait avait déjà reçu plusieurs délégations venues, en particulier, de Bolivie et des re-presentantes du quart-monde (dapoues et aborigènes d'Austra-

La dissidente a remis au minis-

tre un mémoire où elle expose la

des femmes de son pays : a Trois ou quatre jois pire, a-t-elle dit, que celle des hommes chez nous. » Elle-même est devenue féministe après avoir découvert la manière dont étaient traitées les accouchées dans les hôpitaux. Au cours de cet entretien, Mme Malakhovskaïa a précisé qu'elle aimerait, ainsi que ses deux compagnes. Mmes Tatiana Mamonova et Tatlana Goritcheva (ex-pulsées comme elle d'U.R.S.S. le 20 juillet dernier), pouvoir s'ins-taller à Paris. Elles voudraient y éditer leurs publications, Maria et la Femme et la Russie, et tenter de les faire parvenir en Union

soviétique. L'autre semaine, la délégation soviétique a valnement protesté contre la présence, cependant issez discrete. d'un groupe d'Ukrainiennes en exil qui avaient entrepris, près du bâtiment de la conférence, une grève de la faim de quarante-huit heures pour attirer l'attention sur le sort des prisonnières ukrainiennes et de leurs familles. La police danoise n'avait pas accepté de les chas-ser. — C. O.

**EUROPE** 

## Le Maroc demande des explications après la reconnaissance du Polisario par le Portugal

De notre correspondant

LE CONFLIT DU SAHARA

Rabat. — Le gouvernement marocain se satisfera-t-il des explications plutôt embarrassées fournies à deux reprises par l'am-bassadeur du Portugal à Rabat. M. Joaquin de Mena e Mondaça, sur le reconneissance of procés. sur la reconnaissance « forcée » du Polisario par Lisbonne ?

Depuis la publication, vendredi 25 juillet, du communiqué commun des Portugais et du Poli-sario à ce sujet (le Monde du 26 juillet), l'ambassadeur portu-gais à Rabat a été convoqué deux fois au ministère des affaires étrangères où il a été reçu par M. Abderrhaman Baddou, secrétaire d'Etat marocain aux affaires étrangères, vendredi et

samedi matin. Les explications fournies par le diplomate ne paraissent pas avoir beaucoup varié : la reconnais-sance du Polisario ne signifie pas la reconnaissance de la Répupar le gouvernement portugais « car elle serait un geste hostile envers le Maroc ». Seion la presse marocaine de dimanche, l'ambasmarocaine de dimanche, l'ambas-sadeur aurait précisé, en outre, que le gouvernement portugais, avant d'entamer les négociations avec le Polisario pour la liberté des pècheurs portugais séques-trés, avait fixe les grandes lignes de la position à adopter. Elle aurait consisté à accepter de faire une déclaration en faveur de

une déclaration en faveur de l'autodétermination et à refuser en même temps toutes conditions de reconnaissance de la République sahraouie par le gouver-nement portugais. L'ambassadeur a u r a i t ajouté que son gouvernement aurait décide de refuser « toutes condi-

decide de relaiser à toutes contai-tions visant directement ou indi-rectement la reconnaissance de la République sahraouie ou de son gouvernement, car cela ris-quait de le dévier de la position de neutralité qu'il a toujours adoptée à l'égard de cette ajfaire, et de constituer un acte hossile à l'égard du Maroc ». L'ambes-sadeur aurait dit également que la forme et un certain point du communiqué publié à Alger auraient « cutrepassé les orientations arrêtées par le gouverne-ment portugais », car les négo-ciations avaient été « difficiles ».

● PRECISION. — Dans la liste des ouvrages du poète marocain Abdellatif Laabi (le Monde du 22 juillet), nous avons omis de signaler son dernier recueil paru en mars 1980 aux éditions de la Table rase (20, rue Georges-Bizet, 77680 Roissy-en-Brie), a Histoire des sept crucifiés de l'espoir». C'est avec cet ouvrage, conjointement avec «le Règne de Barba-rie» (Seufl), qu'Abdellatif Labi a obtenu le Prix de la liberté dé-

Les Marocains, sans être dupes, accepteront-ils la distinction éta-blie par les Portugais entre la re-connaissance du Polisario et la renconnaissance de la R.A.S.D.?

Les autorités marocaines se sont en tout cas réservé le droit de « tirer les conclusions qui s'impoent es conclusions que s'impo-sent », selon les termes employés par le secrétaire d'Etat marocain à l'issue de sa deuxième entrevue avec l'ambassadeur portugais. On ne pense pas toutefois à Rabat que le gouvernement marocain poussera les autorités de Lis-bonne dans leurs derniers retran-

ROLAND DELCOUR.

#### République **Sud-Africaine**

### TROIS MILLE OUVRIERS MUNICIPAUX NOIRS FONT GREVE A JOHANNESBURG

Johannesburg (A.F.P.). — La police de Johannesburg a pris po-sition lundi après-midi 28 juillet sition lundi apres-mici 20 junies devant le principal dépôt de bus municipal, où plus d'un miller de conducteurs et de receveurs grévistes a insi que plusieurs grévistes a l n s i que plusieurs dizaines d'ouvriers d. l'électricité se sont rassemblés.

La grève, déclenchée lundi matin par environ trois mille ouvriers municipaux noirs a sérieusement affecté les trans-ports publics et le ramassage des ordures ménagères. La principale revendication des grévistes est d'obtenir la parité salariale avec leurs collègues blancs.

Par ailleurs, un nombre impor-tant de grévistes des centrales électriques de Johannesburg — qui avalent débrayé au cours de la semaine dernière, mais sans al cter sérieusement la distri-bution ont rapris le travail lundi, profitant ainsi de l'offre d'a annistie » que leur a faite d'a amnistie » que leur a faite M. Wessel Barnard, administra-teur des services de l'électricité municipale. municipale.

Physieurs dizaines de grévistes de la centrale d'Orlando West. dans le faubourg noir de Soweto, ont reçu de la police l'ordre de se disperser alors qu'ils étaient rassemblés devant le stade d'Orlando. Aucun incident majeur n'a eu lieu, mais la majorité des personnes présentées ont décidé Johannesburg, situé à une ving-taine de kilomètres de là. Ils ont ainsi rejoint les grévistes des transports publics, réunis dans le dépôt central.

# LES DEUX BRANCHES DE L'ETA

Bilbao (A.F.P.). — La tension, déjà très vive au Pays basque espagnol depuis le début de l'été. espagnol depuis le début de l'été, va encore monter dans les prochains jours après le dernier 
communiqué de l'ETA politicomilitaire qui a considérablement 
durci ses positions.

Jusqu'à présent, malgré quelques actions armées plus spectaculaires que meutrières, l'ETA
politics militaires avait choisi la

culaires que meutrieres, ISIA politico-militaire avait choisi la voie politique pour arriver à une large autonomie du Pays basque. Elle avait ainsi pris une option opposée à l'ETA militaire, qui elle, prûne la luite armée à outrance pour imposer ses revendicetters. dications

dirigeants de l'ETA politico-militaire à opter pour une vole plus radicale

kadi (Pays basque). Pour arriver e l'emploi de méthodes de combat-inconnues jusqu'à présent », alors que l'ETA P.-M. a précisé, lundi, qu'elle avait décidé « d'em-

marque une rupture totale avec la voie institutionnelle et aussi avec le parti nationaliste basque (majoritaire au Pays basque), acrusé d'avoir transformé le Perlement en « un instrument ino-perant ». Ces menaces intervien-ment au moment où le Pays basque vit déjà au rythme d'un attentat par jour, et peu après le vol de 8 tonnés d'explosifs.

hlanc bonnet et bonnet blanc. Et un nombre appréciable d'électeurs surmontant leur déception devant le manque de contours du F.D.P. iront sauver le parti libéral. Cehri ci peut même être le réceptacle de voix antérieurement chrétiennes-démocrates refusant de se porter sur M. Franz-Josef Straus

#### Consensus sur l'Afghanistan Enfin le dirigeant bavarois est

fort gêne pour trouver de bons terrains d'attaque. Il avait beaucoup compté sur la politique extérieure. Mais le voyage à Moscou du chancelier a été loué par le président américain et par le secrétaire général de l'OTAN. Surtout, la politique autvie depuis l'invasion de l'Afghanistan est si aisément, si généralement acceptée par la très grande majorité de l'électorat que M. Genscher, président du F.D.P. et ministre des affaires étrangères, a semblé avoir le goût du suicide électoral quand il a paru critiquer le manque d'engagement de son pays pour la cause des Afghans. Et au congrès des jeunes chrétiensdémocrates, en juin, M. Strauss a cru devoir affirmer qu'il ne souhaitait nullement voir la République fédérale à jouer un

rôle mondial. Peut-étre pourrait-il exploiter une certaine génophobie larvee qui commence à se manifester devant le soudain afflux d'étrangers se réclamant du droit d'asile : ils sont déjà plus de cent mille pour 1980, alors qu'ils n'avaient été que cinquante et un mille pour toute l'année 1979. trente-trois mille en 1978, seize mille en 1977. Or, dès l'an dernier, les étrangers représentaient 6,8 % de la population totale (9,4 % des salariés, 10,6 % des chômeurs, 8,3 % des enfants de moins de seize ans). Mais si le candidat chrétien-démocrate se mettait à jouer sur cette fibre-là. il perdrait un gros paquet de

pour le dimanche suivant, les réponses ont longtemps montré que la C.D.U./C.S.U. demeurait nettement le plus grand partiélectoral et que, si les libéraux tombaient au-dessons du seuil fatidique des 5 % (ce qui vient de leur arriver dans le plus grand des Länder), et se trouvaient ainsi éliminés du Bundestag, les chrétiens-démocrates pourralent Alors une campagne sans histoire, sinon sans éclats, dans un pays sans drames? Il faut sans doute présenter les choses autrement : la campagne électorale passe à côté des problèmes les plus graves qui se posent à la République fédérale comme à tous les pays occidentaux (et aux pays de l'Est aussi, d'ailleurs). Comme personne n'a de vrai remède à proposer à la catastrophe menaçante de l'industrie automobile, comme la crise mondiale annonce une chute prochaine des exportations allemandes, source de la prospérité du pays, les candidats évitent de dramatiser. La campagne a donc un effet rassurant: elle donne l'impression qu'on vit dans le même monde qu'en 1976, en 1972, en 1969. Le jeu habituel cache la menace nouvelle Sauf si d'ici au 5 octobre, la menace se fait trop réa-

ALFRED GROSSER.

# La plus petite: de freyati



efuser, tenter de comprendre, accepter et recréer Refuser, remer de comprendre, acceptation de la la Libération, tel est le destin douloureux de la petite Viou. Enfant secrète et passionnée, sa bouillonnante fantaisie se heurte sans cesse aux rèales strictes des grandes personnes.

Dans cette atmosphère de mort, seule sa mère, à qui elle voue un amour dévorant, lui montre le chemin lumineux de la vie. 216 pages.

**FLAMMARION** 

# Taiwan : l'autre façon d'être chinois

## II. — La revanche des vaincus

Taiwan, où le Kuomintang s'est réfugié en 1949 après la victoire des communistes sur le continent, est le siège « pro visoire - du gouvernement de la République de Chine, qui tient pour - illégal - le pou-voir installé à Pékin et pré-te n d représenter l'ensemble de la Chine (« le Monde » du 29 juillet). Ce gouvernement n'est plus reconnu que par une vingtaine de pays, mais Taiwan est au vingt et unième rang des pays exportateurs grâce à la réussite d'une politique économique qui lui a permis de résister au « choc » pétrolier.

Taipeh. — Dans les chambres du Grand Hôtel de Taipeh, il y a, entre la Sainte Blble et l'annuaire du téléphone, le Guide de l'acheteur é dité par le Conseil pour le développement du commerce extérieur de la Chine (C.E.T.D.C.): 336 pages décrivant tous les produits dont Taiwan souhaite augmenter l'exportation, des raquettes de l'exportation, des raquettes de tennis aux sous-vêtements fémi-nins, en passant par la robinette-rie et les outils de jardin.

rie et les outils de jardin.

Organe privé destiné à alder les industriels et les hommes d'affaires, le C.E.T.D.C. est situé dans cents spécialistes d'études de marché dans la capitale et a un des immeubles les plus imposants de Taipeh. Il emploie deux trente-trois bureaux à l'étranger. « Noire but est de faire circuler l'information, nous dit un de ses directeurs. Supposez qu'un exportateur veuille occuper un « créneau » précis en Arabie Saoudite. Il vient nous voir, et il suffit d'appuyer sur un bouton pour que les ordinateurs délivrent immédiatement la liste de tous les clients potentiels. »

Le recours à l'informatique est

JEAN DE LA GUÉRIVIÈRE

spectaculaire à Taiwan. Il s'accompagne d'une abondance de statistiques factlement accessibles. Alors que, en Chine communiste, les chiffres sur la production de la moindre usine semblent relever du secret d'Etat, lei, en matière d'économie, on ne dissimule rien. Posez une question sur la situation politique et sociale, vous percevrez une gene soudaine chez vos hôtes, comme si vous aviez commis une entorse intempestive aux bons usages. Mais exprimez la moindre curlosité quant à la balance commerciale, on vous apportera votre kilo de documents et on se mettra en quatre pour apportera votre kilo de documents et on se mettra en quatre pour vous donner un chiffre à jour jusqu'à la deuxième décimale. Il est vral que c'est dans le domaine économique que le Kuomintang, vaincu en 1949, a pris sa revanche sur les fidèles de Mao. Territoire pratiquement démun, de sources d'énergie et de matières premières, Taiwan a vu son P.N.B. augmenter de plus de 9 % en moyenne chacume de ces dix dernières années. L'aide américaine après la guerre de américaine après la guerre de Corée n'explique pas seule ce décollage. Une réforme agraire réussie a permis à ce petit pays surpeuplé d'être exportateur en

## « Un pays développé en 1989 »

diversification est visible. Il va du gilet pare-balles — « 300 grammes moins lourd que le gilet de l'ar-méc américaine, couleur à la demande de l'acheteur» — aux postes de telévision et aux ma-chines-outils de haute précision. chines-outils de haute précision.

Une rapide enquête sur les prix consentis au grossiste étranger — marchandise chargée sur le bateau — permet de mesurer l'importance de la marge bénéficiaire pour des produits prétendument « bradés » en France.

Pour le moment Talwan, comme d'autres paus d'asse en vole de

d'autres pays d'Asie en vole de developpement, accepte cepen-dant la « division du travail » qui s'est instaurée dans l'économie Pour poursuivre son développement quels que soit les sacrifices à consentir, l'île parle sur l'aug-mentation de ses exportations 60 % du P.N.R. en 1979. Sa ba-lance commerciale lui est favora-

ble avec toues les pays, sauf le Japon, l'Arabie Saoudite et Ko-weit (son second fournisseur de pétrole bien qu'il n'ait pas de relations diplomatiques avec elle). relations diplomatiques arec elle).

Plus de 39 % du total des exportations taiwanaises partent aux Etats-Unis et 21 % des importations proviennent de ce pays. Ce déséquilibre avec le principal partenaire commercial pose de plus en plus de problèmes.

« En 1989, nous dit un responsable du ministère des affaires étrangères nous seruns un pays

étrangères, nous scrons un pays développe. Nous aurons notre industrie lour de et serons au niveau technologique de l'Occi-dent. C'est pourquoi nous voulons dès maintenant développer nos échanges avec l'Europe.

LA FRANCE MANQUE DE

10.000 INFORMATICIENS (La Presse)

et de 100.000 vendeurs (Les Chefs d'Entreprises Performantes) par contre là nous sommes experts

ADC PARIS, depuis 10 ans, a perfectionné et

formé des milliers de technico-commerciaux ingenieurs de vente - vendeurs - cadres d'entre-

Renseignements: permanence jusqu'au 8 août.

Restructuration - Formation - Recrutement. Tout personnel Commercial/Vente/Secrétariat de Direction STAGE DE VENTE - Groupe de 10 personnes maximum.

prises diverses (des multinationales aux PMI).

ADC PARIS - Conseil d'Entreprises 6, rue Brey 75017 Paris \$380.20.90

A l'exposition permanente que le C.E.T.D.C. organise pour les importateurs étrangers, il y a les produits textiles, les jouets, les articles de voyage et toute la bimbeloterie par lesquels Taiwan tons et 1.4 % de ses importations et 1.4 % de ses importations et 1.4 % de ses importations et 1.4 % de ses exportations et 1.4 % de ses exportations et rangers il y a dejà plusieurs années. L'effort actuel de diversification est visible. Il va du son propre bureau à Taiwan. Seuson propre bureau à Taiwan. Seu-lement, une cinquantaine de sociétés françaises ont des corres-

sociétés françaises ont des correspondants taiwanals, contre deux cent cinquante pour l'Allemagne fédérale. Sur les cent soixante Français résidant à Taiwan, quatre-vingts sont des religieux et soixante des étudiants.

Pendant longtemps, Paris a paru paraiysé par la crainte de déplaire à Pékin en se montrant trop entreprenant sur le plan commercial à Taiwan. Les succès enregistrés à la fois sur l'île et en Chine par les Allemands, les Japonais et les Américalns prouvent que certains fonctionnaires vent que certains fonctionnaires des affaires étrangères n'ont pas su mesurer le pragmatisme des

Revenu d'une mission d'information à Taiwan, à l'automne 1979, M. François Missoffe, l'ancien ministre du général de Gaulle, a remis au chef de l'Etat un rapport préconisant plus d'imagination dans les relations commerciales avec Taipeh. Fait nouveau, sur les cinq banques européennes qui viennent d'être autorisées à s'établir à Taipeh, deux sont françaises : la Société générale et la Banque de Paris et des Pays-Bas.

Peu endettée — la Banque mondiale ne lui a consenti aucun prêt depuis son expulsion de l'ONU en 1971 — Taiwan est un partenaire sûr, mais il ne faut pas y rechercher les a marchés du siècle a. Elle n'achète pas d'usine « clès en main », préférant passer des commandes secteur par secteur et la réalisa-Revenu d'une mission d'infor-

mandes secteur par secteur et coordonner elle-même la réalisa-tion de l'ensemble de ses gros investissements. Mais il y a des places à prendre dans le domaine

De notre envoyé spécial

des cessions de licence. Malgré les fortes pressions des Etats-Unis, on n'a pas perdu tout espoir de vendre des Airbus.

En 1978, la balance commerciale a été favorable · 16.1 milliards de dollars américains d'exportations contre 14.7 milliards d'importations, dont 69 % étaient constituées par le pétrole et les matières premières. Cependant, pour la première fois depuis trois ans. Taiwan a été en déficit commercial en mars et en avril, à cause de la facture pétrolière.

### L'alternative nucléaire

Dès 1969, Taiwan - qui est en Des 1969, Talwan — qui est en mesure de fabriquer, sinon d'experimenter, une bombe atomique — avait songé à l'alternative nucléaire en lançant, avec l'alde des Etats-Unis qui fournissent les turbines, les réacteurs et l'uranium enrichi, un programme de construction de centrales nucles

l'uranium enrichi, un programme de construction de centrales nucléaires dont certains générateurs fonctionnent déjà.

Ny a-t-il pas eu des manifestations d'écologistes? demandonsnous à l'un des ingénieurs qui nous font visiter la centrale de Keelung, au nord de Taipeh, à proximité de plages et de stations balnéaires. « Non, toutes les mesures ont été prises pour la protection de l'environnement... De toute façon, à Taiwan il n'y a jamais de manifestations. » Sourires un peu forcés des fonc-

surpeuplé d'être exportateur en produits alimentaires. Elle a consisté à obliger les propriétaires possédant plus de 3 hectares à vendre les terres en surplus à l'Etat qui les a cédées à crédit aux métayers.

D'une façon générale, cependant, l'Etat intervient le moins possible, seules sont nationalisées les industries de l'aluminum et de l'acter, les chantiers navals (parmi les premiers du monde), les chemins de fer, les secteurs du pétrole et de l'énergie nuclèaire. Le reste est laissé à la libre entreprise. ciel.

L'augmentation régulière du niveau de vie des Taiwanais, malgré des dépenses militaires qui représentent 40 % du budget, se poursuit au prix de durs sacrifices. Il n'y a pas de vacances annuelles en dehors des quelques jours accordés à certains salariés « privilégiés ». En l'absence de sécurité sociale, que ne compense pas un système d'assurance dont bénéficie seul le personnel de grandes entreprises, c'est à la solidité de la tradition confucéenne de la famille que le malade doit de ne pas se trouver abandonné. abandonné.

Comme au Japon, la dévotion à l'entreprises revet souvent des formes qui mettent l'Européen mal à l'aise. Qu'y a-t-il vraiment derrière le sourire obligé de centaines de jeunes filles alignées destinate les comments des leures filles alignées derrière les pupitres sur lesquels elles passent trois cents jours de l'année à montrer de minusc composants électroniques ? moines - ouvriers qui font leur gymnastique à 6 heures du matin dans la cité pour célibataires des chantiers navals de Kaoshiung chantiers navals de Kaoshiung ne perdront-ils pas un jour la foi dans la déesse Production? Pour le moment — avec un chômage qui n'atteint guère plus de 1 % de la population active — la force du régime est de donner à chacun, certes de façon inégale, la possibilité de réaliser son mot d'ordre tacite : « Enrichissez-rous ». A la télévision, présente dans tous les foyers, la publicité offre à longueur de soirée l'image de l'homme idéal : le jeune cadre dynamique qui porte le badge dynamique qui porte le badge indiquant ses fonctions dans l'en-treprise comme un militaire porte treprise comme un militaire porte ses galons. Plus encore que la dictature de la vieille garde du Kuomintang, appelée à disparatire, ce qui menace les Talwanais est un conformisme généralisé dans une société matérialisé.

Prochain article:

LA TENTATION DE L'INDÉPENDANCE

## Birmanie

## L'ancien premier ministre U Nu retourne à Rangoun après onze années d'exil

Bangkok. — La décision de l'ancien premier ministre U Nu de répondre positivement à l'offre d'amnistie du général Ne Win — qui l'avait dépossédé du pouvoir par le coup d'Etat militaire de mars 1962, puls jeté en prison sans autre forme de procès jusqu'en 1966 — constitue un évênement national majeur dans un pays où la situation politique est figée et monopolisée par un partiunique depuis dix-huit ans. Etant donnée la popularité dont U Nu (l'un des trente héros de la lutte pour l'indépendance) joulssalt jadis dans les milieux politiques traditionnels, dans le clergé bouddhiste et parmi les étudiants, et malgré les épurations et l'encadrement militaire intervenus depuis lors, il est difficile de prévoir les réactions que pourraient susciter ce retour. Il n'a pas été officiellement annoncé à la population, et aucun rôle politique n'a apparemment été proposé à l'ancien chef de la Ligue antifasciste.

On sait pourtant que le génè-

l'ancien chef de la Ligue antifasciste.

On sait pourtant que le génèral Ne Win, peu après avoir décrété l'amnistie, a conféré des titres et offert des pensions, au cours d'une cérémontle exceptionnelle, à deux cent quarante et une personnalités birmanes pour services rendus à la nation. Parmi les récipiendaires se tronvaient des dignitaires de l'ancien régime parlementaire et des amis de l'ex-premier ministre que le général Ne Win avait plutôt habitués depuis dix-huit ans à la rèpression et à la paille des cachots qu'aux accolades et aux honneurs publics.

honneurs publics.

Le ralliement de U Nu, qui couronne la manœuvre, peut être considéré comme une victoire à l'usure, ou aux sentiments, sur un adversaire agé (soixante-treize ans) qui apparaissait depuis plu-sieurs années déjà comme plus préoccupé, du fond de son exil indien, par le perfectionnement spirituel que par une revanche politique.

spirituel que par une revanche politique.

La croisière entreprise par U Nu, après son départ de Birmanie, en 1969, sous la bannière du Parti de la démocratie parlementaire (PDP.) et de son bras armé, le Front uninational de libération, s'était peu à peu enlisée le long de la frontière birmano-thallandaise. L'absence de soutien populaire, le départ de U Nu en 1972 pour un monastère indien, puis la mort de l'un des principaux chefs du Front, Bo Let Ya (au-tre héros de l'indépendance), les difficultés financières et la mul-tiplication des querelles intestines avait réduit le rôle du P.D.P. à hien peu de chose

avait réduit le rôle du P.D.P. à bien peu de chose.
C'est sans doute cet échec et le désir de regagner sa patrie pour y jouer ne fût-re que par sa simple présence, un rôle stabilisateur dans une période qui s'annonce difficile, qui ont finalement déterminé le vieux nationaliste à apporter sa caution vivante au régime de son adversaire. Ce sont peut-être des raisons très se m b l a b l es qui ont poussé ce dernier à la rechercher avant qu'il ne fût trop tard.
En effet, certains interprétèrent

avant qu'il ne fût trop tard.
En effet, certains interprétèrent
l'acte de clèmence offert en mai
dernier par le président Ne Win
à « tous ceux qui sont engagés
dans l'usurrection contre l'Etat »
comme un aveu implicite de faihiesse de la part d'un régime qui
s'est montré, depuis 1962, largement incapable de faire l'unite
du pays, de le sortir de son isolement et de l'arracher à la stagnation économique et sociale.
L'Union birmane reste, après trois
décennies d'indépendance et dixhuit années de « socialisme » sui huit années de « socialisme » sui generis, en prole à la désunion. Le gouvernement central, du fait même de sa volonté centralisa-trice, est loin de contrôler tout le

De notre correspondant en Asia du Sud-Est

territoire national. Il demeure confronté à diverses rébellions ethniques, à la progression des forces armées du parti commu-niste birman (P.C.B. prochinois, dit du « Drapeau blanc ») et aux influences étrangères qui ont généralement partie liée avec ces mouvements.

### Les menaces extérieures

Ce sont ces difficultés inté-rieures, les menaces extérieures grandissant proportionnellement à l'exacerbation de la rivalité sino-soviétiques dans toute l'Asie, et la perspective, dans ces condi-tions d'une gracession difficile tions d'une succession difficile qui auraient conduit le président Ne Win à chercher la réconciliation avec ses anciens adversaires. De façon symptomatique, l'offre tion avec ses anciens adversaires. De façon symptomatique, l'offre d'amnistie a coincidé avec des gestes inattendus de conciliation à l'égard de cette autre force politique et populaire qu'est le cierge bouddhiste (la Sangha). Celle-ci avait fréquemment eu maille à partir avec un régime qui, contrairement à la politique de U Nu, n'a jamais cessé de limiter son rôle dans les affaires de l'Etat. C'est, là encore, un geste unificateur et selon toutes apparenres, une tentative de recours à la religion contre l'influence communiste.

A ces ouvertures sur le plan intérieur correspond aussi une volonté de glus en plus perceptible d'ouverture vers l'Occident et les pays non communistes de la région. à Ne Win s'inquiète des déreloppements intervenus en Indochine et en Afghanistan, du jeu des Chinois et des Soviétiques autour de ses frontières. Pékin soutient le P.C.B., qui reste la

autour de ses frontières. Pèkin soutient le P.C.B., qui reste la menace principale pour Rangoun. Ici comme auteurs dans la région, Ici comme ailleurs dans la région, la Chine joue de ses relations de parti à parti pour influencer celles de gouvernement à gouvernement. Elle redoule que l'après-Ne Win ne provoque un chaos dont profiteraient les Soviétiques ou leurs alliés. L'amnistie et la réconclitation devraient plutôt satisfaire la Chine. Mais les Sovié-

tiques restent actifs. Ils ont leurs partisans birmans, et la Birmanie a une frontière commune aucc le Laos, c'est-à-dire avec l'Indochine soutenue par l'URSS. Pour toutes ces raisons, Ne Win semble désireux de répondre favorablement à l'offensire discrète que mênent les Américains, les Japonais et les Thailandais pour l'attirer dans leur camp », estime un diplomate spécialiste de la scène birmane.

birmane.

Tout semble, en effet, se tenir.
Le premier ministre thallandais, le général Prem Tinsulanond, vient d'ailleurs d'effectuer, la semaine dernière, une visite offi-cielle à Rangoun. Outre les pro-

cielle à Rangonn. Outre les pro-blèmes bilatéraux, et notamment la coordination de la répression du trafic d'opium, les conversa-tions ont porté sur l'évolution de la situation régionale.

Cele dit, l'amnistie — qui s'étend sur une période de trois mois, jusqu'à la fin août, — a permis la libération de milliers de prisonniers politiques et de droit commun et le ralliement de quelque cent cinquante exilés. Une cinquantaine, dont M. Boh-mu Aung, ancien ministre de la défense de U Nu, sont rentrés du nord de la Thallande. Mais bien peu ont abandonné les mou-vements de rébellions a ethnique a vements de rébellions « ethnique » des Etats Shan, Karen, Kacnin et Mon. qui, depuis l'indépendance, en 1948, refusent l'autorité du pouvoir central birman de Ran-

Il est encore plus significatif de Il est encore plus significatif de constater que pas un rallié d'envergure n'est sort! des rangs du P.C.B., dont le stratège, le génèral Kyaw Zaw, qui tient tête à l'armée gouvernementale depuis des années, est, lui aussi, l'un des héros de l'indépendance. Un héros que le président Ne Win aimerait sans doute autant récupérer que que le president Ne Will america sans doute autant récupérer que tous les autres réunis, Mais cela paraît hors de question : la radio du P.C.B. n'a pas tardé à rejeter l'offre du général Ne Win. la qualista du general Ne Win. la dua-listant se manœuvre seite pour « rassembler et consolider toutes les forces réactionnaires en rue d'intensister la guerre civile contre le peuple et contre les com-munisles ×

R.-P. PARINGAUX.

## Le prince Sihanouk en visite à Pékin

Le prince Norodom Sihanouk, ancien chef de l'Etat du Cambodge, est artivé, mardi 29 juillet, à Pékin par avion spécial, venant de Pyong-yang, où il se trouvait depuis le mois d'avril. Il était accompagné de son épouse, la princesse Monique. Il a été accueilil par M. Ji Penglei. vice-premier ministre chinols, et par M. Han Nianlong, vice-ministre des affaires étrangères. Selon un porteparole du prince, oul n'a fait ancune déclaration, il s'agirait d'une « visite strictement non politique ».

On ne peut toutefols s'empêcher de rapprocher cette visite de celle du ministre thallandais des affaires un ministre thaniandais des affaires étrangères, le marèchal de l'air Sithi Sawetsila, arrivé lundi à péhin pour une «visite de travail» de trois jours, à un moment où l'on parle de contacts entre les parti-sans du prince et certains pays de l'ASEAN (1), en particulier Singa-pour et la Thallande.

Cette dernière qui, comme ses partenaires de l'ASEAN, reconnaît le régime khmer rouge, a toujours eu à l'encontre du prince Sihanouk d'importantes préventions et fait preuve à son endroit d'une hosti-lité non déguisée qui semble toutefois s'être estampée récemment.

fols s'être estompée récemment,
Certains bruits font aussi état de
la visite à Pékin de M. Son Sann,
ancien premier ministre du prince
et président du Front national
de libération du peuple khmer
(F.N.L.P.K.), la principale organisation non communiste cambodgienne luttant contre l'occupation
vietnamienne. Mais les amis de
M. Son Sann à Paris affirment
ignorer où il se trouve actuellement. ignorer où il se trouve actuellement. Les relations entre M. Son Sann et le prince sont, depuis plus d'un an, très délicates. — P. de B.

(1) Association des nations d'Asie du Sud-Est (Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour et Thallande).

## Afghanistan

## Recrudescence des rivalités au sein du parti unique

Kaboul. sont entrées en dissidence après le remaniement ministériel du 24 juillet, qui accroissait les pouvoirs de M. Karmal aux dépens du Khalq, a-t-on appris de source diplomatique à Islamabad. La quatorzième division, qui est équipée de chars et de missiles sol-air soviétiques Sam, a été encerclée et attaquée dès le 25 par des hélicontères birnées et des

des hélicoptères blindés et des mis soviétiques.
Ce jour-là, vingt-hult hélicoptères et des Mig-21 ont décollé de l'aéroport de Kaboul en direction de Chazni et sont rentrès à leur hass délatifs de leur muitileur base délestés de leurs muni-tions. Une autre unité militaire, cantonnée à Kote-Ashro, à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Kaboul, se serait, elle

Le conflit qui oppose les deux factions du P.C. afghan — le pertisans du Khalq.

Khalq et le Parcham — semble d'intensité. Les Khalqis acceptent en mal d'être progressivement évin— au leurs rivaux, dirigés par leurs rivaux, dirigés par les Soviétiques. Ainsi, des informations de plus en plus informations de plus en plus en nombreuses et précises font état de la mutinerie de plusieurs unités d'une armée afghane qui demeuralt, en grande majorité, sous l'influence du Khalq.

Dès unités de la quatorzième division, cantonnée dans la province de Ghazni, au sud de Kaboul, sont entrées en dissidence après le remanlement ministèriel du 24 viuillet qui excelessit les mensues d'instiguent à l'instigation de pertisans du Khalq.

M. Babrak Karmal paraît tende leur base dans l'armée, en les menaces. Il a dénoncé c ceux qui s'attaquent à l'unité du partis les menaces. Il a dénoncé c ceux qui s'attaquent à l'unité du partis les menaces. Il a dénoncé c ceux qui s'attaquent à l'unité du partis les menaces. Il a dénoncé c ceux qui s'attaquent à l'unité du partis les menaces. Il a dénoncé c ceux qui s'attaquent à l'unité du partis les menaces. Il a dénoncé c ceux qui s'attaquent à l'unité du partis les menaces. Il a dénoncé c ceux qui s'attaquent à l'unité du partis les menaces. Il a dénoncé c ceux qui s'attaquent à l'unité et leur base dans l'armée, en les menaces. Il a dénoncé c ceux qui s'attaquent à l'unité et les menaces. Il a dénoncé c ceux qui s'attaquent à l'unité du partis de leur base dans l'armée, en l'unité et les menaces. Il a dénoncé c ceux qui s'attaquent à l'unité et les menaces. Il a dénoncé c ceux qui s'attaquent à l'unité du partis de leur base dans l'armée, en d'unité et les menaces. Il a dénoncé c ceux qui s'attaquent à l'unité du partis de leur base dans l'armée, en d'unité du partis de leur base dans l'armée, en d'unité et les menaces. Il a dénoncé c ceux qui s'attaquent à l'unité du partis de leur base dans l'armée, en d'unité de leur base dans l'armée, en d'unité de leur base dans l'armée, en d'unité de le M. Babrak Karmal paraît tenter d'isoler les dirigeants kalqis de leur base dans l'armée, en alternant les appels à l'unité et les menaces. Il a dénoncé « ceux qui s'attaquent à l'unité du partis et promis « aux vrais combaitants de la révolution qu'ils ne seront ni opprimés ni l'objet de pendetlas ». Le récent plénum du P.C. a, par allieurs, décidé des mesures en vue d'améliorer la condition de vie des militaires, notamment des officiers.

Enfin, on annonce à Kaboul, de source proche du gouvernement, que M. Assadullah Sarwart, vice-premier ministre, a été

nicit. que la lassatulata sarva-ri, vice-premier ministre, a été nommé ambassafeur en Mongo-lie. M. Sarwari, chef du Khalq, et qui avait dirigé la police secréte sous le régime Amin, avait été tranafère en U.R.S.S. le mois dernier pour éviter un affronte-

été transière en UR.S.S. le mois dernier pour éviter un affrontement direct au sein du P.C. afghan.

Si cette mesure est officiellement confirmée, il s'agira, blen évidemment, d'un limogeage d'une personnalité dont les activités répressives avaient été beaucoup critiquées. Rappelons que M. Taraki, qui appartenait, lui aussi, au Khalq, s'était débarrassé en 1978, de M. Babrak Karmal en le nommant ambassadeur en Tehécoslovaquie. — (A.F.P.)

## OCÉANIE

## L'indépendance des Nouvelles-Hébrides

(Suite de la première page.)

appel à d'autres puissances de la région. 2
M. Lini a confirmé, mardi 29 juillet, que son gouvernement entend conclure avec la Papouasie - Nouvelle-Guinée, qui lui a proposé son apput militaire, un atraité d'assistance et de sécurité ». Le Parlement de cet Etat voisin doit se prononcer, le 6 août, sur l'opportunité d'envoyer dans l'archipel une a force de pair » de trois cents hommes (1).

Pressé d'en finir avec la rébellion de Luganville, le gouvernelion de Luganville, le gouverne-ment néo-hébridais 2 pris, lundi soir, la décision unilatérale de rénvoyer dans l'île insurgée la plupart des fonctionnaires qui renvoyer dans l'île insurgée la plupart des fonctionnaires qui l'avaient fuie ou en avaient été chassés en mai dernier par les « sécessionnistes ». Ces representants de son autorite sont arrivés, mardi matin, à Luganville, à bord d'un Hercules de la R.A.F. L'échec des négociations sur la portée de la décentralisation à effectuer dans l'archipel et l'épreuve de force engagée par le gouvernement néo-hébridais ont conduit M. Arnaud Lizop, expert

constitutionnel, membre de la mission de médiation franco-britannique à se démettre, mardi matin, de ses fonctions officielles, L'injunctions français a pro-Affirmant que la France et la Grande-Bretagne avaient failli à leurs devoirs de puissances tutélaires en ne respectant pas l'autorité légale à Lungarville, le porte-parole de M. Walter Lini a ajouté à l'occasion d'une confèrence de presse : «Vous pouvez vous attendre à ce que, à court terme, le gouvernement de vanuatu demande le départ de Santo de la force conjointe franco-britannique. Nous pourrons, si cela est nècessaire, faire appel à d'autres puissances de la règion. 3 M. Lini a confirmé, mardi 29 juillet, que son gouvernement entend conclure avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui lui a proposé son appul militaire, un a traité d'assistance et de sécurité ». Le Parlement de cet Etat voisin doit se prononcer, le 6 août, sur l'opportunité d'envoyer dans l'archipel une « force de pour » de trois cents hommes (1).

La France et la Grande-Bretagne avaient souhaité con-duire les Nouvelles-Hébrides à l'indépendance « dans la pair et l'independance a dans la pair et l'unité ». Il y a quelques semaines, cela paraissait une gageure Aujourd'hui, il est clair que les deux puissances de tutelle ont perdu la maîtrise du processus qu'elle avaient enclenché. Avant même d'être na la nouvel stat fait d'être né, le nouvel Etat fait déjà les frais d'une indépendance qui, au bout du compte, donne facheusement l'impression d'avoir

ALAIN ROLLAT.

(1) L'armée de Papouasie-Nouvells-Guinée compte trois mille hommes, formés par l'armée sustralienne.

حكذا من الأصل

## LES SUITES DE L'AFFAIRE DE BROGLIE

## M. Poniatowski et le respect de la procédure pénale

mentaires composant la commission spé-ciale de l'Assemblée nationale puis en organisant une conférence de presse, le 23 juillet, M. Michel Pomatowski, ancien ministre d'Etat, s'est exprimé publique-ment pour la première fois depuis les

Pour la première fois, M. Michel Poniatowski, ancien ministre d'Etat, a parie publiquement devant la commission spéciale de l'Assemblée nationale, puis devant la presse, le 23 juillet — des deux rapports de police de la 10° brigade territoriale rédigés durant l'année 1976, avant l'assassinat du prince Jean de Broglie (1). Jusqu'à présent, M. Poniatowski s'était contenté d'évoquer allusivement ces deux rapports en réaffirmant, avec constance, qu'il n'svait « jamais eu connaissance d'aucune note, document ou information concernant un éventuel projet d'aucunent de député Jean de Broglie avant la disparition de celui-ci. En parlant précisément des deux rapports de la 10° B.T., l'ancien ministre a apporté un nouvel delui-cea à l'affeire de Broglie et

ministre a apporté un nouvel éclairage à l'affaire de Broglie et un nouvel élément à la commis-

un nouvel élément à la commis-sion spéciale chargée d'examiner la proposition socialiste tendant à sa mise en accusation devant la Haute Cour de justice. M. Ponistowski a. de fait, pour la première fois, déclaré avoir eu connaissance — en substance, le 28 décembre 1976, et, dans leur version intégrale, entre les 5 et

version intégrale. entre les 5 et 7 janvier 1977 — des deux rap-ports publiés, le 2 avril dernier,

d'avrii, sur l'affaire de Broglie en tant que telle. « Je ne peux être indéfiniment et mensongèrement soupconné », avait-il déclaré, ajoutant : « Aucune preuve n'apparaîtra parce qu'il n'y a rien. » Il ap-paraît cependant, après les déclarations par le Cunard enchaîné et ne pas avoir cru bon de les remettre à la justice. Ce faisant, l'ancien ministre de l'intérieur a donné des armes à la commission spéciale qui a pour charge d'étudier, entre autres, si l'accusation de dissimulation de documents à la justice est fondée ou non.

En vertu de l'article 40 du code de procédure pénale, il apparaît en effet que l'ancien ministre n'aurait pas même dû hésiter à transmettre ces rapports à la justice. Cet article prévoit dans son 2 alinéa : « Toute autorité constituée, tout officier public ou

de l'ancien ministre, que, se refusant : transmettre deux rapports de police au procureur de la République du tribunal de Paris pour ne pas, selon lai, inter-férer avec le cours de la justice, M. Poniatowski ne s'est pas conformé à l'ar-ticle 40 du code de procédure pénale.

décision a été prise de pousser les interrogatoires rapidement et d'arrêter de nouveau de Varga » (2). M. Poniatowski evait-il ce déclaré, fétais préoccupé (...).
Pourquoi est-ce qu'on avait ilbéré
de Varga et pourquoi est-ce qu'ul
n'était pas de nouveau arrêté?
Pour ne rien vous cacher, f'ai
passé un savon à tout le monde
en disant : « m'est-ce que c'est pouvoir? Et, accessoirement, sur quels éléments sinon ces rapports qu'il ne juges pas bon de remet-tre, plus tard, à la justice?

#### « Fantaisistes » ?

Les différents faits et gestes, et les déclarations évoquées cidessus, concernent exclusivement la phase de l'enquête policière et judiciaire après l'assassinat.

M. Poniatowski e toutefois apporté un élément d'information qui se rapporte à la période précédant ce crime. Alors que M. Jean Ducret, directeur de la police judiciaire de Paris, déclare en effet qu'il a eu commaissance des deux rapports avant l'assassinat du député de l'Eure mais qu'il les avait jugés e funtaisites », l'ancien ministre a fait état d'une version plus nuancée. Selon lui, l'ancien ministre a fait état d'une version plus nuancée. Seion lui, M. Ducret considérait que le deuxième rapport de l'inspecteur Michel Roux « étuit plus précis [que le premier] muis associé à des choses telles » qu'il fallait « pousser » plus loin le travail. C'est ainsi que le patron de la police judiciaire de Paris a déclaré à son ministre, le 28 décembre 1976 : « J'ai juge indispensable [à l'époque] de procéder à des vérifications. »

nistre de se conformer à l'artinistre de se conformer à l'arti-cle 40 du code de procédure pénale n'est pas la moindre d'entre elles. M. Poniatowski peut-il encore dire, comme le 16 avril, après que les groupes communistes et socialistes eurent déposé chacun une proposition de résolution tendant à sa mise en accusation derrant le Namise en accusation devant la Haute Cour pour violation du secret de l'ins-

## en disant : « qu'est-ce que c'est » que cetet histoire? » (...) La

une vingtaine de personnes : me

pour violation de seriet de l'ins-truction, non-assistance à per-sonne en danger et dissimulation de documents à la justice : « Je réaffirme, une jois encore, n'avoir jamais soustrait de pièces au dossier (...) »?

LAURENT GREILSAMER.

une vingiame de personnes : mes secrétaires, les directeurs de cabi-net, le chef de service et puis, à l'échelon du dessus la même chose. Ca fait six échelons! » L'explication n'est guère crédible. L'explication n'est guère credible.
Un tel rapport, pour être transnis au ministre, n'avait nul
besoin de transiter par une vingtaine de fonctionnaires, au demeurant ten us au devoir de
réserve. Il pouvait fort hien être
remis au ministre par M. Ducret
en personne au cours des entrevues oui les réunissaient, réguvues qui les réunissaient, régu-lièrement, place Beauvau.

Ainsi, contrairement à ce qu'a dit M. Pierre Joxe (P.S.) (« M. Pontatouski n'a fait que répéter ce qui a défà été dit »), l'audition de l'ancien ministre d'Etat par la commission spéciale, puis sa conférence de presse, ont apporté certaines révélations. Le refus de l'ancien ministre de se conformer à l'arti-

2º alinéa: « Toute autorité cons-tituée, tout officier public ou jonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai du procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseigne-ments propès perhant et exter-

ce magistrat tous les renseigne-ments, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. » Or, s'il est avéré et irréfutable, que le pro-cureur de la République du tri-bunal de Paris a été aussitôt prévenu, le 24 décembre 1976, de l'assassinat de M. Jean de Bro-gile, il est non moins avéré que M. Poniatowski ne lui a pas remis tice. Cet article prévoit dans son les deux rapports qu'il a eus en mains par la suite.

par écrit aux points que vous souhaiteriez. » A la question : « Pourquoi ne pas avoir indiqué à ce magistrat l'existence des rapports ? », l'ancien ministre répond : « Le me suis tenu à su disposition pour répondre à d'autres questions et û n'a pas posé de questions. »

Le droit pénal se réduirait-il à l'art de poser des questions? Peut-être. M. Poniatowski 2 en effet encore révèlé la marière dont il concevait son ancienne fonction. « Le 28 [dècembre], quand je suis rentré, a-t-il A la question précise que nous lui avons posée : « Puisque rous ne désirlez pas transmettre les deux rapports au magistrat instructeur, pourquoi ne pas les avoir adressés au parquet ? », l'ancien ministre d'Etat a fait une réponse en forme d'esquive : « Ça, c'est la responsabilité du procureur qui a la charge de coordon-ner les travaux, de les animer et de contrôler, le cas échéant, les officiers de police judiciaire; ça, c'est son travail à lui. Le procuteur relève du garde des sceaux, il ne relève pas du ministère de l'intérieur, je vous le rappelle. »

Une réponse en forme d'esquive

Réponse surprenante pour deux raisons : la première étant qu'on ne peut reprocher à un magistrat de ne pas être en possession de documents qu'on se refuse à lui communiquer, et la deuxième que, s'il est vrai que les procureurs de la République relèvent du garde des socaux cela n'exclut mas une « toute autorité constipas que « toute autorité consti-tuée, tout officier public ou fonctionnaire dans l'exercice de ses

Après les déclarations de M. Poniatowski, denx autres remarques s'imposent. Tout d'abord, pas plus s'imposent. Tout d'abord, pas plus que l'ancien ministre, les hauts fonctionnaires du ministère de l'intérieur et les « patrons » de la police n'ont jugé bon de transmettre à la justica les deux rapports de la 10° B.T., après en avoir amplement pris comnaissance et discuté, le 28 décembre, an cours d'une réunion place Beauvau. Or ces hauts fonctionnaires que l'on sache, sont tenus Beauvau. Or ces hants fonction-naires, que l'on sache, sont tenus de respecter la loi et, dans le cas présent, l'article 40 de code de procédure pénale comme M. Po-nistowski. Ensuite, il est éton-nant qu'après la publication dans le Canard enchaîné, le 2 avril, de l'essentiel des deux rapports, le procureur de la République du tribunal de Paris ne se soit tribunal de Paris ne se soit apparemment — pas emn qu'on ne lui all pas transmis des docu-ments relatifs à un crime. Le ments relatifs à un crime. Le droit pénal, en vérité, est une bien curieuse matière...

A tout cels, il faut ajouter que l'ancien ministre d'Etat n'a pas parié de ces fameux rapports à M. Guy Floch, premier magistrat charge du dossier d'instruction. Cité à comparaître comme té-moin, M. Poniatowski s'était en effet contenté d'adresser au juge, le 11 avril 1978, une lettre dans laquelle il indiquait notamment n'avoir pas vn Jean de Broglie depuis la fin de 1975. Et M. Po-niatowski, sans avoir mentionné les deux rapports de police con-cinalt : « Voici, monsieur le juge tout ce que je peux vous dire de précis sur cette affaire, restant à votre disposition pour répondre

(1) Les deux rapports de la teux Michel Roux les 1" avril et 24 septembre 1976. Le premier indicate quait qu'un trait de las l'esptembre 1976. Le premier indicate quait qu'un trait de laux bons du Trésor était en préparation ; le deuxième précisait que ce traite était imminent en domant les noms de ses deux commanditaires, ceux hommes de grand renom, l'en étant propriétaire de grands regionnest paraitens, l'eutre exerpent une activité politique ». Une note jointe au deuxième rapport précisait les noms de ces personnes (dont le député leux es personnes (dont le député «l'acomme politique (...) densit être chattus et la suite d'une «tadélicates» (le Mondé du 3 svril).

(2) M. Pietre de Varga a été une première fois interrogé par la brigade criminelle et placé en parde à vue durant quarants-huit heures à une durant quarants-huit heures de la provie Remis gade criminelle et placé en garca à vue durant quaranta-buit heures apris l'assassinat de de Broglie Remis en liberté, M. de Varga décharait : « Tout le monde aveit intérit à cque M. de Broglie se porte bien. » De nouveau arrêté, il înt inculpé de consplicité d'homicide volontaire le 31 décembre. M. de Varga est toujours emprisonné.

# L'objection de conscience et les hésitations du Conseil d'État

UN ARRÊT IMPORTANT

Dès lors, comment comprendre que ce haut fonctionnaire — en attendant les vérifications de-mandées — ne se soit pas soucié de la sécurité de Jean de Broglie ?

Comment admettre, d'autre part, que M. Ducret n'ait pas transmis ce rapport au ministre de l'inté-

ce rapport an ministre de l'inte-rieur sous prétexie qu'on ne peut pas, dit M. Poniatowaki, «mettre en circulation des notes de ce genre qui remontent toute la hiérarchie, sans les vérifier, parce que, entre Ducret et moi, il y a

de conscience, vient-il de modi-fier, par un arrêt du 9 juillet. sa jurisprudence? Jusque-là, le Consell d'Etat reprochait à la commission d'avoir juge les demandes que lui présentent, depuis juillet 1978, sous une forme collective, les membres du mou-vement U.P. 20 (1) « au seul vu vement U.F. 20 (1) and sell ou du mémoire » et « sans rechercher notamment par une invitation à comparaître devant elle si ce mémoire exprimait des convictions personnelles d'ordre philosophique

Cette fois, un des demandeurs, M. Jean-Marc Dollet, invité par la commission à apporter des e précisions et justifications qu contien des connictions veligieuses ou philosophiques person-

seconde lettre steréotypée. Le Conseil d'Etat, en l'espèce, tout en rappelant sa jurisprudence antérieure, a estimé que le rejet de la demande de M. Dollet était justifié. L'intéressé ne dispose plus maintenant d'aucune voie de

Le caractère « stéréotypé » de la demande, qui était jugé à lui seul, insuffisant par le Conseil d'Etat pour motiver un refus du statut d'objecteur est, cette fois-ci, un des considérants avancés pour justifier la position de la commission il réet plus ouvecommission. Il n'est plus ques-tion, dans cet arrêt, d'inciter cette dernière à convoquer individuel-lement les requérants. Cela faci-litera la tâche des sept membres, bénévoles, de la commission.

Reconstitution discrète après la mort d'une ieune fille

## Une < bavure > à la fourrière

Cinquante. Une partie de la famille. cours de laquelle leur « petite » Marina avait été tuée par des policiers, le 30 juin, aurait lieu porte de Vanves, à Paris, ils étaient venus de leur cantonnement gitan de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) pour protester, du moins pour mieux comprendre. - Quand ils seront là, je leur demanderai comment lis peuvent i n v o q u e r la légitime défense », essurait la tame de la vic-time, Mme Lucienne Falk. « Si on est ici, expliquait son mari, c'est pour empêcher que ça se reproduise. On ne tue pas comme ça des jeunes gens. » Tous les parents auralent voulu en dire tant et plus, mais on leur a fait longtemps battre le pavé. Pour ne pas entendre sans doute. ll n'y a pas eu de reconstitution fundi 28 juillet, à 14 heures, comme prévu. Pas de juge. Pas de témoins.

Le 30 juin dans la nuit, à la sortie d'un cabaret, un jeune gitan, Jean Winterstein, âgé de dix-huit ans, fait monter dans la volture qu'il vient de volet son amie Marina Fays, vingt ans. Peu après, ils sont pris en chasse par des agents du commissariat du quatorzième arrondissement. lle sont rettrapés à la hauteur de la porte de Vanves, et les policiers tirent six tois sur les fuyards. Marina, atteinte d'une balle dans la tête, meurt quelques heures plus tard.

- C'est moi qui l'ai appris. Je suis Comme on jeur avait dit que la allé au commissariat, on m'a donné reconstitution de la fusillade, au un verre de cognac. On m'a fait entrer dans une pièce et le commissaire m'a mis au courant », raconte une des tantes de la victime. Il a ajouté pour me consoler : • Vous pieurez, mais le brigadier qui a tiré pleure aussi, croyez-moi, » Sur le trottoir, les cinquante parents ne perdent pas courage. Mais les heures passent et les représentants de la loi ne sont pas au randez-vous, « C'est une bétise de gosse, voier une voi-ture... », dit l'oncle Lamberti. L'oncle Baumgertner approuve, is avaient rappelé de tous les coins de France les « directs et les collatéraux » personnes au moins. - A cause des tracasseries policières, ils ont eu peur, mais ai vous aviez yu l'enterre-

> 18 heures. On commence à déses pérer. « les nous ont dit que ce n'est nas Marina ou ils avaient visée, mais la tête du chauffeur. Tout de même, on voudreit bien en savoir davantage. Ils ont vu qu'ils n'étalent pas dangereux. Pout-être qu'ils avaient bu... - Au soir tombé, il en restait encore quelques-uns de la famille manouche a espérer une explication, une excuse.

Mais une - bavure - ne se recons titue pas en public. M. Yves Comeloup, Juge d'instruction à Paris, a préféré « opérer » à la fournière. CHRISTIAN COLOMBANI.

Le Conseil d'Etat qui, depuis nelles pour lesquelles il avait Jusque-là ils étaient dans une 1978, avait cassé cent trente-huit déclaré être apposé par principe position délicate. Ils n'ont pas, en décisions de refus de la Commission juridictionnelle chargée avait répondu à nouveau, comme miller de jeunes qui, chaque d'attribuer le statut d'objecteur une quinzaine d'autres, par une année, demandent le statut. Et le ministère de la défense ne veut le ministère de la défense ne veut pas créer des commissions régionales ou des formations diversifiées, comme le proposait l'un des membres de la commission, M. Jacques Robert, président de l'université de Paris II. Une telle modification supposerait un débat au Parlement dont le gouvernement, semble-t-il, ne veut pas pour l'instant. pas pour l'instant.

> Les quatre cents membres du movement O.P. 20, réunis dimanche 27 millet, ont décidé de de mander désormais à la Commission de les convoquer individuellement. Le Conseil d'Etat, s'il est saisi à l'avenir de décisios de refus, se trouvers dans une situation délicate, partagé entre sa volunté de faciliter la tâche de la C.J. et celle d'amé-liorer le bien-fondé des décisions, grâce à ces convocations individuelles qu'il avait lui-même pré

> Il ne reste pour l'instant aucun membre du mouvement O.P. 20 en prison : les vingt-huit qui, depuis octobre 1979, avaient été emprisonnés pour insoumission après le refus de leur attribuer le statut d'objecteur, ont tous été libérés. Les décisions du Conseil d'Etat, qui avaient cassé les refus de la C.J., avaient été à l'origine de ces libérations.

NICOLAS BEAU.

(1) Le mouvement O.P. 20 (Opération 20) est né en 1977 de l'initiative de vingt jeunes gens qui décidérent de rédiger leurs demande de statut sous forme collective pour lutter contre l'expoirtaire » des décisions de la commission juridictionnelle.

## APRÈS LES ATTENTATS COMMIS A PARIS

## M. Baumel (R.P.R.) demande l'expulsion des « terroristes déguisés en diplomates »

Dans une question écrite, M. Jacques Baumel, député R.P.R. des Hauts de Seine, demande au premier ministre de prendre des dispositions a pour mettre fin aux activités dangereuses des indivi-dus qui bajouent le droit d'asse

dus qui bajouent le droit d'astle et les conventions juridiques internationales ».
Faisant allusion aux « récents attentats, qui ont coûté la vie à d'innocentes victimes françaises », et préoccupé par la « présence à Paris de personnages dangereux et résolus à tout », M. Baumel propose que soient expulsés « ces centaines de fueurs, terroristes et agents secrets plus ou moins déguisés en diplomates ou en joux étudiants bien connus de la police ».

M. Baumel propose le rétablis-sement des visas pour les ressement des visas pour les res-sortissants de certains pays, et demande que les effectifs de cer-taines ambassedes, «considéra-blement tro p gonflés », soient réduits par le retour dans leur pays des « agents secrets qui abu-sent des traditions d'hospitalité de notre pays. de notre pays 2.

De son côté, M. Jean François-Poncet, ministre des affaires étrangères, s'exprimant sur TF 1, a déclaré lundi 28 juillet: « La France est une terre d'asile pour les persécutés qui cherchent chez nous un séjour de paix dans le respect de nos lois, mais pas pour en faire une base d'organisation d'actes de violence. »

membres du commando qui ont

memores on commando qui oni tenté d'assassiner Chapour Bakh-tiar et tué un policier et une voi-sine de l'ancien premier ministre tranien ? L'EXPRESS, LE POINT et LE NOUVEL OBSERVATEUR

notent que les trois hommes arrê-tés et interrogés par la police française ont parlé sans difficulté, qu'ils se sont même révêlés très bavards et qu'ils ont mis une in-

sistance suspecte à « mouiller » M. Yasser Arafat et l'O.L.P.

M. Yasser Arafat et PO.LP.

« Les policiers sont perplezes, note Kosts. Christitch. Que vient jaire Yasser Arafat dans cet attentat qui a toutes les apparences d'une affaire proprement tranienne? Au Quai d'Orsay, les diplomates sont sceptiques : « A » l'heure, sontient l'un d'eux, où » les Palestiniens cherchent à » obtenir pour leur cause l'appui » de l'Europe, on ne voit pas » pourquoi ils traient se compromettre dans une telle aventure à à Paris. » (...) Des hypothèses s'ébauchent dans certains services de renseignement. L'une d'elles met en couse le colonel Kadhafi. Le maître de la Lübye await téléquidé cet attentat pour le compte de certains fanatiques trasiens. Mais il aurait monté l'opération moins pour aider ses amis de Téhéran que pour torpiller la grande offensive diplomatique de Yasser Arajat en Europe. »

« Pourquoi metire en cause l'OLP, avec une insistance que ia police n'a vraisemblablement pas inventée?, interrogent, eux aussi, Pierre Blanchet et Georges Marion dans LE NOUVEL OBSERVATEUR. Peut-être parce qu'ils [les membres du commando] en ont reçu la consigne avant l'attentat, et parce que l'OLP, et la cause

parce que l'OLP, et la cause palestinienne constituent, en cas de pépin, une bonne protection apparente pour les terrorisies. Ou

encore parce que c'est là un bon moyen de géner Arajat au mo-

## DANS LA PRESSE HEBDOMADAIRE

## France, terre d'asile du terrorisme?

L'EXPRESS à fait les comptes : d'ouze morts en France, depuis deux ans, au cours de règlements le comptes entre frères ennemis du Moyen-Orient ». Avec la tenta-tive d'assassinat, manquée, de Chapour Bakhtiar, ancien premier ministre france, et celle, réussie, divisée contra un arcien memier ministre franien, et celle, réussie, dirigée contre un ancien premier ministre syrien, Salah Bitar, « Paris redevient, à l'été 1980, le champ clos du terrorisme islamique », estime Michel Gurfinkiel dans V A L E U R S ACTUELLES. « Comme il le jut voici deux ans, en fuillet et août 1978, ajoute-t-ll, lors de la guerre privée que se livrèrent l'ambassade d'Irak et le bureau de l'OLP. »

Michel Gurfinkiel balise un peu vite le terrain. Le « champ de terrorisme » est be a u c o u p plus

rorisme » est beaucoup plus étendu que notre héxagone. Yves Cuau le remarque dans L'EXPRESS. Mais il reconnaît que « Paris détient aujourd'hui le que a Paris détient aujourd'hui le iriste record des assassinais politiques, alors que ses dirigeants se sont longtemps bercés de l'idée russurante que la politique étrangère de la France la metiait à l'abri d'un tel danger. Bel optimisme, démenti par les faits, et qui provoque soudain une attitude très ferme au niveau le plus élevé dans l'apparell de l'Etal. Mais n'est-il pas déjà bien tard? > « L'époque est révolue où le pays de V.G.E. occupait une place particulière dans le cœur des l'uniens victorieut du chah et de son em-

victorieux du chah et de son em-pire, écrit également Kosta Chris-titch dans LE POINT. Non seutitch dans LE POINT. Non seu-lement pour avoir a c c u e il l' à Neauphie-le-Château l'ayatollah Khomeiny, c h a s s é d'Irak, voire Chapour Bakhtiar, alors adver-saire libéral de l'empereur. Mais pour avoir abrité aussi, dans leur ezil, Bant Sadr, l'actuel prési-dent de la Birphiirant Sader. dent de la République, et Sadegh Ghotbzadeh, son ministre des af-jaires étrangères. Fini également le temps où la diplomatie franà manifester sa solidarité avec les Etats-Unis, tout en ménageant les autorités de Téhéran. Dans l'es-potr, non avoué, de maintaine. autorités de Téhéran. Dans l'espoir, non avoué, de maintenir son
capital de sympathie, et d'éviter
de fournir aux extrémistes islamiques de nouvelles raisons à leur
niques de nouvelles raisons à leur
niques de l'Occident pervers et
décadent s

écadent. » par fanatisme ou par goût de Au nom de qui agissaient les l'exploit. »

## Xénophobie

Quoi qu'il en soit, Georges Montaron condamme, dans TE-MOIGNAGE CHRETIEN, « ces assassinats, œuvres de lâches qui craignent le dialogue. Nous les condamnons avec encore plus de force parce que ces assassins frappent également les innocents jrappent également les minocents qui se trouvent sur leur route. Nous condamnons ces crimes parce qu'ils déclenchent une rague de racisme dont nul ne peut prévoir les effets. Voyez ce que sont les titres de certains journaux, les commentaires des médias. L'Arabe est montré du doigt comme hier le fuif. Les policiers unanimes veulent, avec pouciers unanimes veulent, avec juste raison, que soient recher-chès et punis ces « barbouzes » qui tuent si froidement. Que n'ont-ils manifesté les mêmes sentiments quand; à Paris, les services secrets israéliens ont assassiné Mahmoud Hamchari ou quand plus de cinquante Algériens ont été tués, chez nous, sans que jamais on ne retrouve sans que jamais on ne retrouve les coupables. Y aurait-il de bons

et de mauvais assassins, de bonnes et de mauvaises victimes? »
Jean-Marie Pontaut remarque,
dans LE POINT que « certaines
vots déjà s'élèvent dans la police
contre la présence de trop
d'étrangers et contre la « poli» tique laxiste du gouvernement.
(...) Les excès xénophobes de la
réaction populaire méritent non
d'être suivis mais observés : ils
traduisent un sentiment populaire
qui enfle ». times? qui enfle ». Certains policiers sont tentes,

selon ce journaliste de mettre en cause le principe du droit d'asile. Terrorisme et droit d'asile : l'un Terrorisme et droit d'astie: l'un n'irait pas sans l'autre? LE NOU-VEL OBSERVATEUR se pose la question: « Un pays peut-il être ierre d'astie pour des réjugiés — et la France, malgré les expulsions de travailleurs immigrés et malgré certaines extraditions vers l'Allemagne et l'Italie, est réellement une terre d'astie — sans que se pose le problème du terrorisme? » L'affaire Bakhtiar, selon Jean Cau, « dénude les risques» d'un droit qu'il qualifie de « mirobolant », du moins pour la manière dant il est appliqué dans notre pays a La France, écrit-il dans PARIS MATCH est Pun des pays les moins regardants quand il les moins regardants quand il s'agit d'être terre d'asile et ce n'est pas l'ayatollah Khometny, n'est-ce pas, qui pourrait dire le contraire. Abrités derrière le bouclier sur lequel est gravé e drott d'asile », les terroristes et agilateurs de tous bords et de tout poil pullulent dans notre pays où ils sont accueillis sans tracasseries excessives au nom, paralt-il, de nos « traditions ».

Que le droit d'asile présente des risques, cela n'est pas discu-table. Mais on contestera, à Jean Cau, cette façon d'insinter que ce principe est divisible et appli-cable, comme le contrôle d'iden-tité selon M. Alain Peyrefitte, à la « bonne tête » du client. J.-Y. L

## M. FRATONI DIFFAMÉ

La sixième chambre du tribunal correctionnel de Nice a condamné M. Jacques Klein, di-recteur de l'hebdomadaire le Nouvel Economiste, a 500 francs d'amende pour diffamation en-vers M. Jean Dominique Fratoni, ex-P.-D. Gé. du Casino Ruhl à

Ce dernier, actuellement en fuite après le mandat d'arrêt lancé contre lui *(le Monde* daté 9-10 mars), s'est vu attribuer 1 franc de dommages et intérêts

Le Nouvel Economiste avait avait publié le 5 février 1979 un article intitulé les Milliards des truands portant en sous-titre « Le milien se redéploie », que M. Fratoni avait jugé offensant

pour lui. Il demandait 1000 000 francs pour réparation. M. Jean-Dominique Fratoni

M Jean-Dominique Fratoni a fait l'objet d'un mandat d'arrêt lancé le 7 mars par M. Michel Mallard, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nice, chargé de l'information ouverte après la plainte déposée par la direction générale des douanes pour infraction à la réglementation sur les relations financières avec l'étranger financières avec l'étranger.

M. Fratoni est accusé égale-ment d'avoir une dette de plus de 90 millions de francs envers le Trésor public, Il a introduit un recours contentieux contre le Trésor au tribunal administratif de Nice

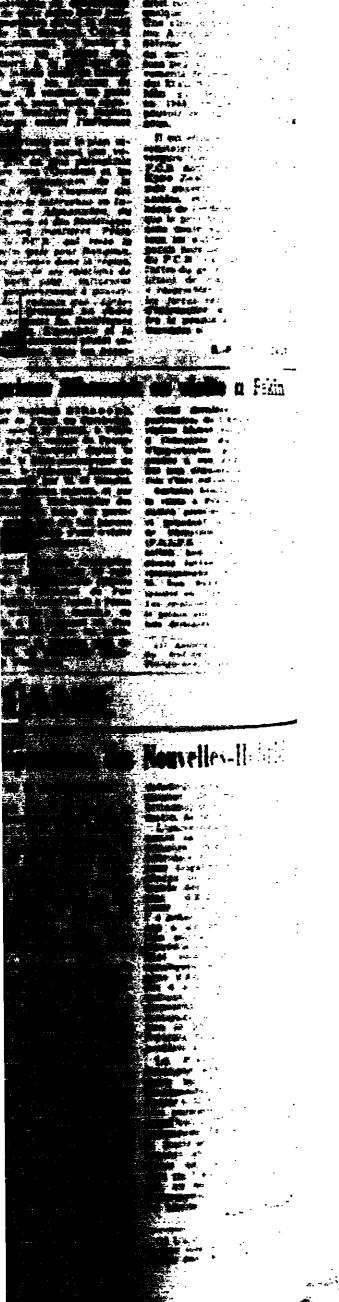

notourne à Rangoun

## LES FORMATIONS UNIVERSITAIRES

## Nous mettons fin à une diversification aberrante des diplômes

## déclare Mme Saunier-Seité

 Les enseignements supérieurs ne sont ni des conservatoires. de province, ni des maisons municipales de la culture, ni les refuges des ambitions trahies par l'insuffisance des capacités, » C'est ainsi que Mms Saunier-Seité, ministre des universités, jus-tifie, dans une déclaration au « Journal du dimanche » du 27 juillet, son refus de donner à certaines universités l'habili-

tation à délivrer des diplômes nationans Les diplômes qui sanctionnent les formations trop étroites. trop légères ou incomplètes, explique-t-elle, sont de faux passe-ports. Nous avons donc habilité des formations plus complètes, plus solides, plus compétitives (et évidemment plus onéreuses). Ce n'est pas nécessairement affaire d'effectifs : nous avons maintenu (...) des formations à falbles effectifs, porteuses d'avenir culturel, scientifique, technologique, social ou économique. De nombreux diplômes habilités en sciences, en pharmacie ou en

Diplômes d'études approfondies et doctorats de 3° cycle

langues anciennes ou étrangères compteront moins de cinq inscrits. > « Nous mettons seulement fin, conclut le ministre, à une

diversification extrême, aberrante et néfaste, des diplômes.» Nous commençons ci-dessous, avec les sciences humaines, la publication de la liste des universités habilitées à délivrer, à partir de la prochaine année universitaire, des diplômes nationaux de second cycle (licence et maltrise) et de troisième cycle (diplôme d'études approfondies et doctorat de troisième cycle). Elle comprend les habilitations qui viennent d'être décidées par le ministère des universités (« le Monde » du 16 juillet) et celles qui, n'étant pas soumises à renouvellement cette aunée, se trouvent en sursis (ces universités apparaissent en italique). Au total, de nombreuses formations sont supprimées. Quelques-unes sont créées. Mais en l'absence d'information offi-

cielle par le ministère des universités, il est difficile de faire un bilan complet dans tous les cas, des suppressions et créations. D'autant plus que le ministère des universités a procédé à des regroupements et à des changements d'intitulé qui brouillent les cartes.

En comparant les nouveaux arrêtés d'habilitation à la liste des formations existantes, telle qu'elle a été présentée au Consell national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) en mai et juin, nous avons tenté de repérer les sup-pressions et les créations dans les principales disciplines, tout en sachant que les nouveaux regroupements pouvaient être source d'erreurs. Pour les doctorats de troisième cycle, nous indiquons seulement les formations qui existeront à la rentrée et celles qui sont supprimées. Il nous a été impossible de faire

## La nouvelle carte en sciences humaines

#### SOCIOLOGIE

● Licences préparées à la rentrée 1980: Aix-Marseille-I, Bordeaux-II, Grenoble-II, Lille-I, Lyon-II, Mont pellier-III, Nancy-II, Nantes, Nice, Strasbourg-II, Toulouse-II, Paris-V, Paris-VIII, Paris-X.

Sont supprimées : Rennes-II.

● Maitrises préparées à la ren-trée 1980 : Aix-Marselle-I, Bor-de a u x - II, Caen, Grenoble-II, Lille-I, Lyon II, Montpellier-III, Nancy-II, Nantes, Nice, Stras-bourg-II, Toulouse-II, Paris-V, Paris-VIII, Paris-X.

Est supprimée : Tours. Est créée : Caen.

#### SOCIOLOGIE (anthropologie sociale)

Sont supprimées : licence et maîtrise Caen.

Paris-V. Paris-VII, Paris-VIII, Paris-X (deux diplomes), EHESS. IEP.

nrénatés à la tentrée 1980 : Aix-

**PSYCHOLOGIE** 

PHILOSOPHIE

louse II, Tours, Paris I (2 D.E.A.); Paris X (2 D.E.A.).

● Doctorats de 3º cycle pré-

noble II. Grenoble III. Lille III, Lyon III. Montpelller III. Nantes,

Nice, Poitiers, Rennes I, Stras-

LES COURS D'ANGLAIS

DE LA BBC

SOCIOLOGIE

Licences et maitrises

SOCIOLOGIE (anthropologie sociale et sociologie comparée)

Sont supprimées: licence et maîtrise Paris-V.

PSYCHOLOGIE

Besançon, Bordeaux - II, Caen, Clermont-II, Dijon, Grenoble-II, Lille-III, Lyon-II, Montpellier-III, Nancy - II, Nice, Poitiers, Rennes-II, Rouse, Strasbourg-I. Tousleuse-II, Tours, Paris-V.

Paris-VIII, Paris-X. Paris-XIII.

Est supprimée : Amiens.

Est créée : Grenoble-II.

#### **PSYCHOLOGIE**

● Licences préparées à la rentrée 1980 : Aix - Marseille - I, Bordeaux-II, Dijon, Grenoble-II, Lille-III, Lyon-II, Mantpellier-III, Nancy - II, Nice, Poitiers, Rennes-II, Rouen, Strasbourg-I, Toulouse - II, Paris - V, Paris - VIII, Paris-X, Paris-XIII. Sont supprimées: Amiens, Besancon, Caen, Clermont-II, Nantes, Tours.

Est créée : Grenoble-II. ● Maîtrises préparées à la rentrée 1930 : Aix - Marsellie - I,

## PHILOSOPHIE

● Licences préparées à la rentrée 1980 : Bordeaux-III, Clerrentree 1980: Bordeaux-III, Cler-mont-II, Dijon, Greenoble-II, Lille-III, Lyon-III, Montpel-lier-III, Nancy-II, Nice, Poitlers, Reims, Rennes-I, Rouen. Stras-boury-II, Toulouse-II, Tours, Paris-I, Paris-IV, Paris-X, Paris-XII.

Sont supprimées: Aix-Mar-seile-I, Amiens, Besançon, Nantes. ● Mattrises préparées à la rentrée 1980: Besançon, Bordeaux - III, Caen, Clermont - II, Dijon, Grenoble - II, Lille - III, Lyon-III, Montpellier - III, Lyon-III, Nancy-II, Nantes, Nice, Poitiers, Reims, Rennes-I, Rouen, Strasbourg - II, Toulous e- II, Tous, Paris-II, Paris-IV, Paris-X, Paris-XII.

Sont supprimées: Aix - Marbourg II, Toulouse II, Tours, Paris I (2 doctorats); Paris IV (2 doctorats); Paris X (2 docto-

Sont supprimées : Aix - Mar-Est créée : Caen.

Maitrises préparées à la ren-trée 1980 : Bordeaux II, Paris V, Paris VIII.

INFORMATION

CLINIQUES

ET COMMUNICATION

SCIENCES HUMAINES

SCIENCES SOCIALES

● Licences et maîtrises : Lyon - III, Paris-II, Paris-IV, Pa-ris-X.

● Licence et maîtrise : Pa-

APPLIQUÉES AU TRAVAIL

● Licences et maîtrise: Aix-

### ● Diplômes d'études approfondies (D.E.A.) préparés à la rentrée 1980 : Bordeaux-II, I.ille-I, Montpellier-III, Nancy-II, Strasbourg-II, Toulouse-II, Paris-IV, SCIENCES SCIENCES DE L'ÉDUCATION DE L'ÉDUCATION

Sont supprimés: Aix - Mar-selle-I, Aix-Marselle-II (deux diplômes), Caen, Grenoble-II, ● Diplômes d'études appro-fondies (DEA.) préparés à la rentrée 1980 : Paris VIII, Paris X, Sont supprimés : Bordeaux II, Caen, Grenoble II, Lille III, Injunia, Carl Grands II. Spen-II. Nantes, Tours, Paris-VII., Paris-VIII. (deux diplômes), EHESS. Lyon II, Rennes II, Toulouse II, Paris V. ● Doctorats de troisième cycle

● Doctorats de 3º cycle pré-parés à la rentrée 1980 : Bor-deaux II, Caen, Grenoble II, Rennes II. Sont supprimés : Lille III, Tou-louse II, Paris V, Paris X.

## préparés à la rentrée 1980: Aix-Marseille-I. Bordeaux-II, Caen. Grenchie-II, Iille-I, Lyon-II, Montpellier-III, Nantes, Nancy-II, Strasbourg-II, Toulouse-II, Paris-IV, Paris-VII, Paris-VII, Paris-IX, Paris-X, E.H.E.S., I.E.P. Sont supprimés: Aix-Marseille-I (deux doctorats), Tou-louse-II (un doctorat), Tours (deux doctorats), Paris-VII (deux doctorats), E.H.E.S. (quatre doctorats). SCIENCES DE L'INFORMATION

## ET DE LA COMMUNICATION

O Diplomes d'études approfon-dies (D.E.A.) préparés à la ren-trée 1980 : Strasbourg-I, Paris-II, Paris-IV Paris-IV.

● Diplomes d'études appro/ondies (D.E.A.) préparés à la rentrée 1980 : Aix - Marseille - I, Nancy-II, Nice, Poitiers, Strasbourg-I, Toulouse - II, Paris-V, Sont supprimées : Bordeaux-III, Grenoble-III, Nice, E.H.E.S.S. ● Doctorats de troisième cycle préparés à la rentrée 1980 : Bor-deaux-III, Grenoble-III, Nice, Strasbourg-I, Paris-II, Paris-IV. Est supprimé : Lyon-III. Sont supprimes: Grenoble-II, Lille-III, Lyon-II, Paris-X, EHESS, EPHR.\*\*\*

**PSYCHANALYSE** 

E.HESS., EPHR.\*\*

Doctorats de troisième cycle préparés à la rentrée 1980: Aix-Marsellle-I, Bordeaux-II, Caen, Grenoble-II, Lille-III, Lyon-II, Metz, Nancy-II, Nice, Poitters, Rennes-II, Strasbourg-I, Tou-louse-II, Paris-V, Paris-VII, Paris-VIII, Paris-VIII, Paris-X, Paris-XIII. Sont supprimés: Paris-V (deux doctorats), Paris-X, (deux doctorats), EHESS. (deux doctorats), EPHE. Diplômes d'études approfon-dies (DEA) préparés à la ren-trée 1980 : Paris-VII, Paris-VIII. Doctorats de troisième cycle préparés à la rentrée 1980 : Paris-VII, Paris-VIII.

## THÉOLOGIE CATHOLIQUE

● Diplomes d'études approjondies (D.E.A.) et doctorat de troisième cycle préparés à la rentrée 1980 : Strasbourg-II.

## THÉOLOGIE PROTESTANTE

Diplômes d'études approfon-dies (D.E.A.) préparés à la ren-trée 1980 : Aix-Marseille I (2 D.E.A.); Dion, Lille III (2 D.E.A.); ● Diplômes d'études approfon-dies (D.E.A.) et doctorat de troi-sième cycle préparés à la rentrée 1980 : Strasbourg-II. Lyon III. Nantes, Nice. Poltiers, Strasbours II. Paris I (2 D.E.A.); Paris IV (2 D.E.A.); Paris X (1 D.E.A.).

#### Sont supprimés : Amiens, Besancon, Montpellier III, Nantes (1 DEA.) : Rennes I. Rennes II, Stransburg II (2 DEA.) : Tou-ANTHROPOLOGIE **ET ETHNOLOGIE**

● Diplômes d'études approfon-dies (D.E.A.) préparés à la ren-trée 1980 : Alx-Marseille (deux pares à la rentrée 1980 : Aix-Marseille I (2 doctorats); Amiens, Besancon, Clermont, Dijon, Gre-noble II, Grenoble III. Lille III, D.E.A.), Bordeaux - II, Paris - I, Paris-V (deux D.E.A.), Paris-VII, Paris-X, R.H.E.S.S. (deux D.E.A.).

Sont supprimes : Lille-I, Nic Pau, RHESS. (quatre DEA). ● Doctorats de troisième cycle préparés à la rentrée 1980 : Aix-Marselle-I (deux doctorats), Bordeaux-II. Nice, Pau, Reims, Toulouse-II. Tours, Paris-I, Paris-V. Paris-VII. Paris-X, EHESS. (deux doctorats).

Sont supprimés : Paris-V, Pa-ris-XIII.

(\*) ERESS. : Ecole des hautes études en sciences sociales. (\*) I.E.R. : Institut d'études politiques. \*) E.P.H.E. : Ecole pratique

# Marseille-II, Bordeaux-II, Caen, Clermont-II, Lüle I, Metz, Nantes, Saint - Etlenne, Strasbourg - II, Toulous-II, Paris-I, Paris - VIII, Paris-X, Paris-XII.

#### **SCIENCES** ET TECHNIQUES D'EXPRESSION, DE DOCUMENTATION,

**D'INFORMATION** 

● Licence: la Réunion. THÉOLOGIE CATHOLIQUE ET THÉOLOGIE

**PROTESTANTE** ● Licences et maîtrises : Stras-

#### **ETHNOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE**

● Licences préparées à la ren-trée 1980 : Bordeaux II (créa-tion), Montpellier III, Paris X (création), Paris VII. Est supprimée : Lyon II.

 Mattrises préparées à la ren-trée 1980 : Bordeaux II (créa-tion), Montpellier III, la Réunion, Paris X (création), Paris VII. Est supprimée : Lyon II.

#### INFORMATION ● Licences préparées à la ren-trée 1980 : Bordeaux II, Caen, Lyon II, Strasbourg I, Paris V, Paris VIII. ET COMMUNICATION SOCIALE

● Licence eet maitrise prépa-tée à la tentrée 1980 : Bor-deaux III (création). Sont supprimés : Aix-Mar-seille I. Grenoble II, Toulouse II,

#### THÉOLOGIE CATHOLIQUE ET PÉDAGOGIE RELIGIEUSE

Sont supprimées : Caen, Gre-noble II, Lyon II, Toulouse II, Paris X. Licence et maîtrise prépa-rées à la τentrée 1980 : Metz (création).

## LOGIQUE

Licences préparées à la ren-trée 1980 : Nantes, Paris I. Est supprimée : Paris-V. ● Maitrises préparées à la ren-rée 1980 : Paris I, Paris V. Est supprimée : Paris X.

## ESTHÉTIQUE

 Licence préparée à la rentrée 1980 : Paris L • Maltrise préparée à la ren-trée 1980 : Paris I.

## Réactions

● La C.F.D.T., dénonçant « la réorganisation brutale du système universitaire », mise en œuvre par Mme Saunier-Seité, estime que « les mesures décidées sont gra-Des », et ce pour trois raions : « la suppression de certains cycles manifete à l'évidence la volonté du ministre d'ajuster le contenu des enseignements aux seuls im-pératifs économiques »; « la concentration des moyens est un sérieux coup porté à la décentra-liction », l'Université, dans certaines régions, « risque d'être vidée de toute substance », ce qui contribuera à la destruction e d'une partie du tissu économique, ocial et culturel »; enfin, ajoute la CFDT, « cette concentration créera des problèmes nombreux et difficiles aux étudiants qui, pour suivre certaines disci-plines, seront amené à se déplacer ».

● Le Syndicat général de l'édu-cation nationale (SGEN-C.F.D.T.) invite les professeurs dont les formations ont été supprimées à faire usage de la loi du 11 juil-let 1979 sur la motivation des décisions administratives. Si le gouvernement ne motive nos ses gouvernement ne motive pas ses courir an Conseil d'Etat.

KENK ES

● La FNEF (Fédération natio-nale des étudiants de France), tout en se félicitant de voir re-connu a l'un des axes de revendi-1976, lors de la réforme du second cycle », « s'inquiète gravement de la théorie des « centres d'excel-ience » qui a sous-tendu les dé-cisions ministérielles ». La FENF conclut : « On parachève, au-jourd'hui, un système de sélection par l'échec, ouvrant une porte étroite sur des universités de pre-mière zone, elles-mêmes délestées par des universités de seconde zone sans crédits ni débouchés.

### UNE LETTRE DE M. CHARLES DEBBASCH

A la suite de l'article consacré
à la composition du jury de recrutement des professeurs de droit
public (le Monde du 26 juillet),
M. Charles Debbasch nous a
adressé la lettre suivante:
Dans voire numéro du 26 juil-

let, vous attribuez à une faveur ministérielle ma désignation comme président d'un jury de

recrutement.
Vous commettez sinsi une grave erreur qu'une meilleure connaissance des usages de la profession aurait pu vous permettre d'éviter. Il s'agit, en l'espèce, d'un jury de recrutement de professeurs de droit public réservé aux maîtres-

assistants et non du jury de l'agrégation.
Sa présidence est une fonction obligatoire du président du co-mité consultatif des universités,

charge que J'occupe par élection de mes collègues, élection inter-venue en 1977. Quant aux membres du jury, ils sont eux-mêmes élus par le comité consultatif. Le ministre n'a aucun pouvoir disorétionnaire. Il ne peut qu'en tériner les choix opérés par les enseignants électeurs.

IBL. Debbasch a bien été élu pré-sident du Comité consultatif des universités à la fin de l'année 1977. Le cumul de cette fonction avec celle de conseiller technique an secrétariat général de la présidence de la République n'en reste pas moins discutable. Bien n'empêchait M. Debbasch de démissionner de la présidence du Comité consultatif lors de son arrivée à l'Elysée, en octobre 1978.]

#### (Publicité) Professions Comptables

Le probatoire du D.E.C.S.

vous oriente vers l'expertise-comptable Cet examen est la 170 étape vers l'ex-ertise comptable. Il vous cuvre délà le commerce et les professions l'indistrie le commerce et les professions libé-rales. Durés de le préparation par cor-respondance : 4 à 8 mois, suivant temps disponible. Niveau : fre ou Bac. Brochure grafuite ne 9 7 6 P à 1 Ecole Française de Comptabilité. Organisme privé, \$2270 Bols-Colombes. Cours grafuit pour bénéficisime

### APPRENEZ L'ANGLAIS EN ANGLETERRE

COURS SPECIAUX D'ETE

\* 5 heures de conté par jeur, pas de ibuito d'âge. \* Pruta groupes (noyenne 9 étudiants). \* Esurteurs deux toutes les chambres. † Laboration de parques undernes. \* Escale réconnue par la ministre de l'Education anglais. \* Piscins Intérioure chamités, sama, etc. Situation trauquille hord de mer 100 km de Lendres.

Crives au : RECERCY RAMSGATE REMT, B.B. TEL: THANET 512-12 On: Mane Bentlet, 4, 100 de la Persévérance, 55 - EAURONNE.

## ABITARE SCAI-

SOLEIL, SOURIRES ET MER EN ITALIE

achete une maison en sardaigne et en d'autres regions italiennes. Tu Realiseras un excellent investissement et tu connattras des vacances inoubliables parmi des gene genereux et cordiaux.

Nous vous offrens en Sardaigns des appartements de différentes grandeurs avec financement facultatif jusqu'à...

COTE ROMANTIQUE : à 18 km de l'aéroport international d'Olbia/Costa Smeralda, n. 185 unités unifamiliales de 40/50 m.c. chacune, à des prix avantageux, à proximité d'un complexe hôteller en voie de réalisation, doté d'installations sportives et récréatives. TORTOLI/ARBATAX : tout près de ls mer préférés de Jacques Picard, des appartaments de 60/60 m.c. chacun, situés dans le complexe résidentiel de « Porto Frailis ». COSTA SMERALDA/PORTO CERVO E PORTO ROTONDO : villas uni-bifamiliales de 120/130 m.c. chacune avec installations sportives condominiales.

STINTINO : sur la plage exotique, en face de la Corse, mini-appartements dotés d'instaliations sportives et récréatives.

Nous vous offrons, en outre, en

POUILLES : des appartements sur la spiendide mer du Gargano.

CALABRE/SICILE : zones en vois de développement touristique et industriel à l'état de projet et déjà terminées.

ROME : villa — style de haute représentation — située au centre-ville,13.000 m de parc privé, coût 5 millions de dollars. TURIN/VALLEE D'AOSTE : au milieu des plus belles montagnes du monde, mini-apparter

(Département immobilier du SCAI-HOLDING DE SEEVICES, promotion et développement des activités manageriales en Italia et à l'étranger. Consultation financière et commerciale pour les échanges et la coopération économique internationale.)

ses des principanz bureaux «SCAI» :

EN ITALIE: 09100 CAGLIARI (Sardalgue), via Crispi, 19. Tél. (070) 683.846 - 863.902 - 98100 NUORO (Sardalgue), via Leonardo de Vinci, 40. Tél. (0784) 31176 - 00185 ROME, via F. Turati, 86. Tél. (06) 734.515 - 730.373. - 20122 MILANO. via Durini, 5. Tél. (02) 701.896 - 781.020 - 10100 TURIN, Corso Turati, 19/b. Tél. (011) 506.333.

EN SUISSE : 1204 GENEVE, c/c PROMECO S.A., 92, rue du Rhône. Tél. 214.923 - 214.923. Télez 422707 PROMEC.



## Le Monde

# SCIENCES ET TECHNIQUES

## L'espace est encombré

## De nouveaux satellites pour des fonctions de télécommunications de plus en plus complexes

spatiales sera sans doute, dans les prochaînes décennies, considérable. La demande sera très forte, aussi bien pour les services déjà existants itéléphone) que pour les services deja ensiante téléphone) que pour les services nouveaux ou encore relativement peu développés (télécopie, courrier électronique, consultation de banques de données, transmission de données entre ordi-

ES satellites de télécommu-

et sont encore, largement

(sauf pour quelques expérimen-tations) de simples relais : Ils

trique (dite « onde porteuse ») où

l'information utile est codée en

modulation de fréquence. Re-

cuelli per une antenne, le mes-sage complexe est démodulé et,

réamplifié, sert à moduler une

deuxième onde porteuse, de fré-quence différente de la première,

et qui est réémise par une an-tenne du satellite.

Dès le départ, les « répéteurs »,

qui, à bord, analysent le signel reçu et fabriquent un nouveau signal, ont été à «accès multi-

ple », essentiellement pour des raisons de polds : un unique répéteur reçoit plusieurs ondes portenses de fréquences différen-

tes, et en réémet plusieurs. Ainsi, le satellite reçoit, par exemple, les communications Londres-

New-York sur une fréquence, les communications Paris-New-York

sur une seconde, les communica-

troisième ; il est capable, avec un équipement unique, de recréer

trois nouvelles fréquences qui seront affectées à l'un de ces

Ce système, dit « accès multiple

par répétition en tréquence » (A.M.R.P.), présente quelques in-

ment capable de transmettre neuf cents voies téléphoniques sur

une seule onde porteuse aura, à

cause de phénomènes d'interfé-

rences, une capacité moindre si

on lui demande de recevoir plu-

sieurs ondes porteuses : quatre

cent cinquante voies seulement

simultanément dix ondes por-

teuses (correspondant à dix sta-

tions d'émission) Il est donc ma-

nifestement avantageux de tra-

veiller sur une seule fréquence,

ce qui est possible en changeant

is manière dont l'information est

En AMRF. le codage des

conversations est « shalogique »,

c'est-à-dire que, dans le cas d'une conversation téléphonique, l'onde radioélectrique subit une

modulation à une fréquence égale

à la fréquence à laquelle vibre

l'air entre la bouche de ceiui qui parle et le combiné téléphonique. Les systèmes les plus modernes

FLAMMARION

Médecine-Sciences

recoivent une onde radiofie

Mais ce développement risque de ne pas se

de téléphone ne transmettent nications ont longtemps été, plus ce type d'information vibra-toire, mais un message codé reconstituer : une conversation téléphonique se réduit ainsi à une suite de « bits », de sero et de un (la Monda du 24 soût 1987). Ce qui permet d'envisager un nouveau type d'émission, dit en escès multiple par réparit-tion dans le temps » (A.M.R.T.) : toutes les stations émettrices au sol travaillent sur la même fréquence, mais chacune à leur tour, par exemple tous les sept cent

> Des « bouffées » de zéro et de un

cinquante millionièmes de se-

Le satellite reçoit donc, et réémet, une succession de a bouffées » de zéro et de un. L'équipement de bord est un peu plus complexe, et le système pose des problèmes de système pose des dans le temps puisque chaque station réceptrice au sol repoit tous les « paquets » de « bits » qu'a lui-même reçus le Satellite, et doit reconnaître lesquels lui sont destinés. L'A.M.R.T. a été expérimenté sur le satellite francoallemand Symphonia, sur Intel-sat-IV-A et sur le satellite expérimental européen O.T.S. La série Intelsat-V, lancée à partir de 1982, travaulers partiellement suivant cette technique, qu'utilisera totalement le satellite commercial européen E.C.S., lancé en

Ce changement de technique s'accompagne d'une autre évolution : alors que les satellites ont été, encore récemment, à converture globales - l'antenne réceptrice et l'antenne émettrice « couvrant » l'ensemble des régions terrestres visibles depuis la position en orbite (dont, le plus souvent inutilement, d'énormes portions nent de les rendre plus directifs : l'émission et. éventuellement. Is reception no se font que vers (ou en provenance) de zones « utiles », terres emergées, ou même seulement régions à fortes concentrations de trafic. A la limite, il sera possible de travailler avec des faisceaux d'ondes très étroits. Au lieu d'être, comme aujourd'hui, un «miroir » travaillant indifférem-

bien limité. Ces contraintes devratent pousser les organismes de télécommunications spatiales à concevoir des satellites capables de remplir des fonctions de plus en plus complexes.

faire sans problème : l'orbite géostationnaire sur laquelle les satellites restent fixés par rap-port au sol, à 36 000 kilomètres de la Terre, n'est pas très loin d'être encombrée (1), et le

spectre radioelectrique — l'ensemble des fré-quences — pouvant être utilisé pour propager

de l'information dans l'espace est, lui-même

Cette évolution déjà en cours

at elle s'accompagne de nouveaux gains en capacité de trafic - « « fout transmettre un nombre maximum de bits par hertz a, note M. Didier Loinbard, ingénieur en chef des télé-communications (2), — pose de que, selon les solutions sotuelles qu'on soit capable (comme pour des liaisons terrestres), de prévoir longtemps à l'avance la répartition du trafic entre les différents « nouds » du réseau, lite ne peut plus être modifié. A moins qu'on lui apprenne juste ment à jouer un nouveau rôle et à assumer une tache de commutation, qui permettra d'avoir le maximum de souplesse : à la limite, le satellite pourra, à certains moments, no travailler que sur une ou deux liaisons, et sur dix liaisons à d'autres moments.

Dans un premier temps, on n'envisage qu'une modification peu fréquente du trafic, mais on peut imaginer, à moyen ou long terme, que le satellite soit équipé tèmes kri permettant de modifier ses liaisons sulvant l'importance de la demande

Il faudra aussi, à terme, estime M. Lombard, établir des liaisons directement entre satellites, en particulier pour le trafic à très longue distance où, compte tenu de la vitesse - relativement limitée — de la lumière l'usage de liaisons du type Terre satellite - Terre - satellite temps mort (plus d'une demiseconde dans ce cas) qu'elles provoqueralent. Ces satellites de -നെ സ് *അട്ടേണ*സ<del>റാട്ട്</del> vesti genre, qui devront être capables de « poursuivre » de leurs antennes d'autres satellites, seront aussi indispensables pour lutter contre l'encombrement du spectre radio-électrique.

XAVIER WEEGER.

(1) Une conférence internationale duit avoir lien avant 1984 pour e purentir, concrétement à tous les pays un accès équitable à l'orbite des satellites pérstationnaires et aux bandes de fréquences attribuées aux services spatiaux.).

(2) An eles entellités de télécon

## POINT DE VUE

## Renouer les fils entre la science la technologie et la politique

A u cours des vingt années qui ont suivi la deuxième guerre mondiale, les scientifiques ont vécu dans la perspective rassurante des lendemains qui chan-tent. Des objectifs ambitieux ont été formulés, des institutions nou-veiles ont fleuri de tous côtés, les budgets et les effectifs de recherche an sont accrochés à des courbes public admiratif a assisté à la succession orguellieuse de grands programmes : l'euphorie étalt à son la légitimité sociale de la science aliait an an renforcant.

Annoncée en France par des précurseurs comme Frédéric Joliot-Curie qui svait su, dans les an-nées 30, montrer l'importance militaire et industrielle de la physique nucléaire, une nouvelle période s'ouvrair : calle des politiques sientifiques, fruit de la rencontre eingulière d'une élite politique croyant aux vertus de la planificapar MICHEL CALLON (\*) et PIERRE PAPON (\*\*)

Depuis dix ans la situation s'est profondément modifiés. Les priorités budgétaires ont changé et l'accent a progressivement été mis, surtout en France, sur l'Innovation plutôt que eur la recherche. Les grande programmes se sont = routinisés = et leur rentabilité a été mise en doute : les entreprises se sont interrocées ouvertement sur l'efficacité de leurs centres de recherche. technologie s'est effilochée au fil des ans. L'Etat n'hésite plus à orienter et à canaliser, parfois avec una certaine brutalité, les éfforts des chercheurs, tandis que l'administration et les entrepris piolent à évaluer la rentabilité des

 Il convient ensuite d'avoir une Vision dius saine et dius réaliste des stratégles de recherche en donnant toute sa place à une réelle réflexion prospective qui est priori-taire. Cette réflexion nécessairement conflictuelle est une suire manière de réintroduire une sensibilité politique au sein des sciences et des développement. La prospective, par

son mouvement propre, désenciave

préserver. Pour bénéficier de la fécondité de ces débats, il faut

riessiuc setilisies pulesent

nissant ainsi les bases d'un véritable

nique soit représentative des diver-

gences internes à la science et à la

technique. Cela suppose également que les décideurs reconnaissent

qu'ils ne disposent pas de la science

infuse et qu'ils sont là pour écou-

ter et pour arbitrer; ce n'est qu'à

ce ortx qu'ils auront à nouveau des

 La réforme de l'enselonement des solences et des techniques est autre exigence. Demandons savoirs plutôt que leur orthodoxie académique. Falsons vatoir aux écoles d'ingénieurs l'urgence de cours où les considérations techassociées à la gestion sociale des techniques. C'est à ce prix que cessera, par exemple, cette doujeunes ingénieure à tout oublier de leur formation pour se lancer dans des catrières plus presti-

🐞 🎙 faut, enfin, organiser des réseaux où puissent naître et se propager des débats sur les prienons des sciences et des niques su moment où elles prennen forme et se décident, pour éviter d'avoir à se immenter, après coup, moins regrettables. Cela suppose qu'on redonne aux laboratolres tout leur poids, qu'on abandonne les analyses faciles qui opposent les chercheurs-individus et les institutions, pour reconnaître que les leboratoires et les relations qu'ils tissent sont les unités de base de la production scientifique, là où naissent les réflexions, les propositions et les controverses : peralièlement doit être favorisée la plurafinancent des projets en fonction de leurs propres objectifs; enfin des rencontres, des butletins doivent être encouragés pour que se muiscientifiques, palitiques, fonction-

### Une marginalisation croissante

verses; mais ces mouvements cont d'essayer d'analyser la situation actuelle. Elle se caractérise, tout éphémères et retombent rapidement dans l'utopie ou la protestation culturelle. Survenant après les prises d'abord, par une marginalisation croissante des scientifiques et des de décision, ils disposent de marges technologues. En dehora de tenta-tives d'autant plus préciouses de manosuvre restreintes et dessinent les contours d'un monde qu'elles sont peu fréquentes (le récent rapport Science de la Vie divisé par l'opposition entre une technologie omnicotente et des aspirations populaires que leur et société), force est de constate consultán sur des problèmes où lisme. Pendant comblem de temps pourra-t-on éviter que cette confu-sion ne solinbre dans la violence leur avis est irremplaçable. Certes les etructures de concertation restent en place (comité des sages, comité du Pian...), mais tous les pure et simple ? observateurs s'accordent pour sou-Ces mouvements acciaux qui ligner leur faible influence politique contestent violemment certains choix Le pouvoir de décision a été accatechnologíques ou cértaines options paré par une administration que déchirent ses rivalités internes et par des cabinets ministériels mai des forces syndicales ou politiques pour toutes les questions touchant aix contenus scientifiques ou techarmés pour conduire une réflexion sérieuse sur le long terme.

conditions, de l'affligeante médiomendations dont accouche régulièrement l'administration ? Comment être surpris per la résurgence de pratiche appliquée (il vaudrait mieux parler de recherche à long et à court terme) au moment où les seuls conflits et les seuls débats qui existent sont caux qui mettent sux prissa la ministère de l'industrie. le ministère des universités et le secrétariat d'État à la recherche, tous les trois se battant férocement pour répartir leurs domaines de compétences et établir leurs chasses gardées. Alns i se consolid progressivement un univers éclaté : progressivantes au minus como à une extrémité campent les scien-tifiques, à l'autre extrémité sont parqués les utilisateurs, tandis que l'administration occupe le terrain et

Comment s'étonner, dans ces

fait écran. A la marginalisation grandissante des acientifiques s'ajoute l'incapa-cité croissante de penser les conditions et les conséquences de l'activité scientifique et technique autrement qu'en termes institut nels ou organisationnels. Ainei les débats conf-lis réduits à des considérations de statut, de mobilité ou de structures. Cela contraste avec l'Intensification croissante des débats publics eur les sciences et les technologies. Ainsi le nucléaire, l'informatique, les manipulations à tour, à de vigoureuses contro-

loppement de la micro-électronique, les conditons de l'enseignement des sciences et des techniques ? Comment abattre ces cloisons qui isolent les groupes sociaux, comment combler les fossés qui se creusent entre les forces politiques et la techdésintéressés » et les savoirs appliqués, entre les scientifiques et les profanes ? Aucun des modèles antérieurs ne peut fournir une réconse à cas interrogations. Il n'est pas puestion d'essaver de faccroéconomique qui s'essouffle; .ni de ranimer des politiques scientifiques qui ont vécu le temps de la ren-

contre heureuse d'une élite scien-

tilique modernisatrica et d'une élite

politique planificatrice. La crois-

sance a vécu et les technologies

sa plieront aux nouvelles exigences

(en particulier, Internationales) qui

riques des grandes options poli-

tiques et sociales. Il ne faut pas

doit certir de l'état d'éclatement de

la société française, de l'absence

de débat, même nalesant, sur les

conditione de production des

sciences et des techniques, eur leur

orientation, leurs utilisations on

Comment convainne les différents

nartéhaires ou protagonistes de la

nécessité et de l'urgance de discus-

contenus des choix énergétiques.

les liens entre processus de pro-

duction et technologie, le déve-

Le rôle de la D.G.R.S.T. On ne peut terminer sans évo-

quer le rôle possible de la déléscientifique et technique (D.G.R.S.T.). Nos propositions supposent un long effort dont la nécessaire continuité implique l'intervention d'un organisme capable de renouer les fils entre la technologie et la politique. Ce pourrait être la D.G.R.S.T., mais à deux conditions : premièrement, son rôle devrait être conçu comme celui d'un relais politique, d'une acence de traduction mettant en relation, d'une part la communeuté scientifique et son piuralisme ; d'autre part, les forces politiques et les parteneires socieux; cela implique qu'elle abandonne une vocation administrative qui s'est accentuée au fil des ans. En second fieu, la D.G.R.S.T. devrait récupérer un pouvoir d'erbitrage lui permettant d'organiser, d'entretenir, la plura-iné des maîtres d'œuvre dont nous avona souligné l'importance (ce pourrait être des agences d'objectifs à l'américaine), et de s'assurer que les flefs ne se reconstitu pas. Ce processus qui conduira à la mise en place de nouvelles politiques scientifiques est très long, cer il ne peut faire l'économie d'une réflexion politique our les future

## ment dans toutes les directions, le satellite va devenir le nœud

*EN TOUTE LOGIQUE* .

## PROBLEME № 177

par J.-F. Bach. 928 pages, 212 figures. Néphrologie par J. Hamburger, J. Crosnier et J.-P. Grünfeld.

### 1428 pages, 750 figures. Parutions 1980:

Parutions 1979:

• Immunologie

 Allergologie par J. Charpin et 100 collaborateurs. 960 pages, 240 figures. Immuno-hématologie et Immuno-génétique par M. Goudemand et C. Salmon. Environ 600 pages, à paraître fin 80.

FLAMMARION Médecine-Sciences

20, rue de Vaugirard

MAGIE CIRCULAIRE

Cette figure représents un carré magique, où la « magie », c'est-à-dira una comme constante, ne se retrouve pas aur nts, male sur des cercles. Ici, dix cercles de

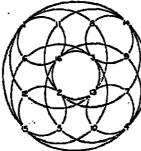

de 34.

Sur ja mėme figure, saurezyous imaginer hult autres caroles où la somme est également 34 ? (Solution dans le prochain

SOLUTION

il n'y a pas de solution mathématique miracle épargmant tout tâtonnement, du moins à connaîssance, Néanmoins, les recherches sont limitées, s l'on repère les associations de chaque lettre, pour commencer à répartir eur des cubes celles oul en ont le moins. On est usi conduit à poser en premier CDE

PSE (chaque colonne représente un

Par alileurs, il y a 17 lettres répartir sur 18 faces, ce qui ne permet de redoubler qu'une seule lettre. Ce sera A, qui s'associe au plus grand nombre

En progressant systématiquement, on aboutit à daux solutions : le jeu de trois cubes CYPUAM, DESOAJ et ETNRLI, et le jeu CVPJAM, DFSOAU et ETNRU.

PIERRE BERLOQUIN.

## Ouatre exigences

Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille se contenter de vagues considérations sur le fonctionnement des institutions ou des organisations, et d'accepter la réduction du débat système administratif de contrôle ou de réquisition. Il faut promouvoir de nouvelles formes d'intégration et de fusion de la politique, de la tec logie et de la science ; et, pour cela, accepter de reconnaître l'importance de quatre exigences :

• il est d'abord urgent de réintroduire les scientifiques et jeurs désaccords internes dans les débats sur les contenus scientifico-techniques des options technologiques.

prise qui constitue des résultats assurés et met en évidence des nécessités intangibles, a organise d'abord autour de problèmes dont elle contribue puissammant à impo-Dans cette activité primordiale qui détermine le cours du savoir, ce font jour, au sein de la communauté des specialistes, des oppositione souvent très fortes, qui traduisent selon une logique qui leur set propre, les débats plus larges ou les obsessions moins savantes qui travaillent la société. C'est cette résonance, ce

niques des options technologiques.

(\*\*) Professeur à l'école de physique et chimie de Paris.

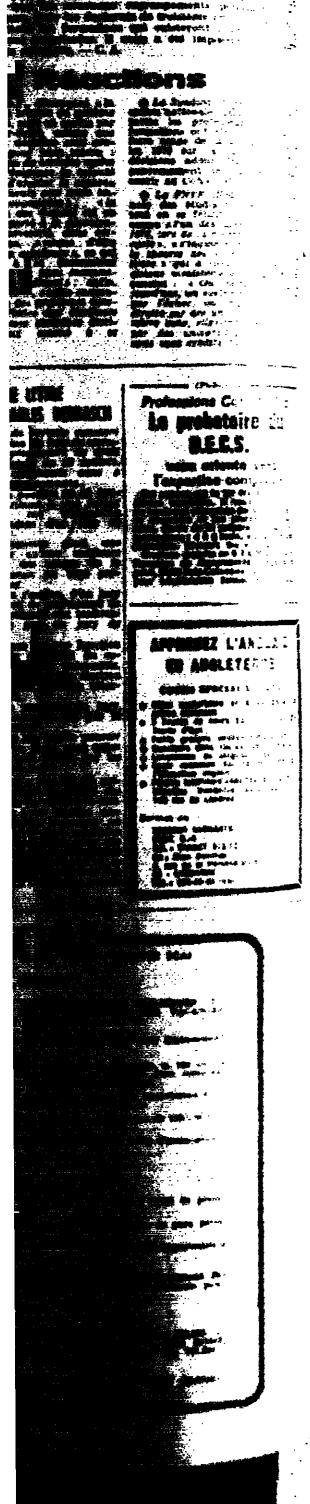

## LE QUATRIÈME CONGRÈS INTERNATIONAL D'IMMUNOLOGIE

## Les premières applications cliniques et thérapeutiques

Trois thèmes de travail parmi les dix-neuf que comportait le 4° congrès international d'immunologie auront suscité un intérêt particulièrement vif chez de nombreux congressistes, intérêt d'autant plus remarquable que ces thèmes n'avaient pas ou fort peu été abordés lors des congrès précédents à Washington, à Sydney on à Brighton. En dévelop-pant ses concepts, l'immunologie a en effet progressivement étendu son champ d'application et attiré en son sein de nombreuses disci-plines médicales comme, depuis peu, les sec-teurs « a priori » fort dissemblables que sont les maladies auto-immunes, la reproduction et

les problèmes parasitaires. En fait, ces thèmes se rejoignent sur un point qui intéresse au premier chef les spécia-listes concernés par la nature des mécanismes qui sont à l'origine de la « défense du soi » et

**PUBLICATIONS JUDICIAIRES** 

de la «reconnaissance du non-soi». Le para-site et l'embryon ont, en effet, cette propriété commune essentielle d'être « tolérés », de par-venir à « coexister » avec un autre être vivant sans pour autant susciter des réactions de rejet. Durant neuf mois pour une mère et son enfant, durant des années pour le parasite et son hôte humain, des organismes vivants parviennent à déjouer les mécanismes immunitaires qui, en théorie, voudraient qu'une telle coexistence soit

L'embryon et le parasite, structures vivantes étrangères à la mère ou à l'hôte, devraient normalement être à l'origine d'une réponse immunitaire qui, comme dans le cas d'une greffe, entraîne un rejet. Or, on estime à trois milliards le nombre des êtres humains qui souffrent actuellement d'une — ou de plusieurs — parasitoses, et le nombre des grossesses — chez

l'homme ou l'animal — menées à terme depuis quelques millénaires est, lui, proprement incal-culable.

Ces deux situations de fait imposent le dépassement du concept de la simple réponse antigène - anticorps » destinée à « éliminer l'étranger ». Pour tenter d'expliquer en termes immunologiques ces théoriques impossibilités et pour comprendre les mécanismes de résistance à l'immunisation, on doit faire appel aux phê-n o m è n e s d' « immuno-modulation » et de

De même, les congressistes, qui se sont séparés samedi 26 juillet au soir après une semaine chargée, ont enregistré les premières étapes capitales de la compréhension et du traitement de ces maladies de plus en plus fréquentes que sont les affections dites - autoimmunitaires ». Elles résultent d'un dérèglement de ce système si minutieusement imbriqué et penvent revetir les aspects les plus divers. allant du lupus érythémateux aux troubles hormonaux (diabète on thyroïde).

L'immunologie, dont les aspects biologiques sont encore loin d'être tous élucides, fait ainsi son entrée dans la clinique et la thérapeutique, et tout prête à croire que ce processus va s'accélérer dans les toutes prochaines années, pour le plus grand bénéfice de malades devant lesquels la médecine se trouvait jusqu'à présent

Le professeur Cuy-André Voisin (Paris) a annoncé ainsi les tout premiers succès obtenus dans le traitement de certaines stérilités masculines d'origine immunitaire, stérilités dont on ignorait l'existence il y a quelques années

## Les maladies auto-immunes ou la destruction du soi

des maladies rares mais qui occupent une place de plus en plue importante dans la pathologie humaine. L'intérêt qu'elles soulèvent est justifié par leur sévérité et par leur mécanisme, qui relève d'un trouble profond du sye-

Par jugement en date du 7 mars 1979 a u jour d'hui définitif, la 15° chambre du Tribunal de Graude Instance de BOBIGNY a condamné CARBOL Claude, gérant de la Société Parisienne de Chauffage Automatique, 71-73, rus du Président-Wilson à la PIAINE-SAINT-DENIS, à la peine de 500 france d'amende pour infraction au Code du travail. Pour extrait conforme. Le greffier en chaf.

Extratt des Minutes du Greffe du Tribunal de Grande Instance de PARIS : CONDAMNATION PENALE POUR FRAUDE FISCALE, Par jugament (contradictoire) an date du 13 avril 1978, la 11° chambre, 4° section, dite 31° du Tribunal Correctionne de PARIS, a condamné pour omission de passation d'écritures, à la peine de DIX MOIS d'emprisonnement avec SURSUS et 15.000 francs d'amende, le nommé RIBINIK Edouard, né le 25 octobre 1925 à PARIS (16°), conseil technique au commerce, demeurant à

technique au commerce, demeurant à PARIS (7°), 18, av. Emile-Deschanel.

Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal de Grande Instance de PARIS : CONDAMNATION PENALE. Par jugement (contradictoire, art. 411, CPP) en date du 3 avril 1978, la

C.P.P.) en date du 3 avril 1978, la 11°, 3° section, dite 31° chambre du Tribunal Correctionnel de PARIS a condamné le sieur PIGOT Robert Antonin Maris, né le 21 novembre 1830 à Toulouse (Haute - Garonne), directeur d'entreprise dameurant à PAVILLONS-SOUS-BOIS (93), 21, av. Victor-Hugo, a la peine de 13 amendes de 200 F chacune pour infraction au Code du travail.

Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal de Grande Instance de PARIS : CONDAMNATION PENALE.

PARIS: CONDAMNATION FENALE.
PAR Jugament (contradictoire, art. 411,
C.P.P.) randu is 27 février 1978, la
10° chambre du Tribunal Correctionnel de FARIS a condamné pour :
INFRACTION AU CODE DU TEAVAIL,
à la peine de 6 amendes de 500 F. le
nommé S C H U S S 'Isodore, Robert
(conforme au casier), né le 2 janvier
1924 à STRASBOURG (RSS-Rhin), gérant de société, demeurant à STRASBOURG (Bas - Rhin), 11, boulevard
Ciemanœau.

Extrait des Minutes du Graffe du Tribunal de Grande Instance de PARIS: CONDAMNATION PENALE. Par jugement en date du 8 février 1978, la 11°, 3° section, dite 31° chambre du Tribunal Correctionnel de Paris a condamné le sieur Benri BLANDIN, né le 15 mai 1923 à Amboles, arret de Tours (Indre-et-Loire), P.-D.G., demuerant 17, rue des Bengeries à ROMAINVILLE (23), à la peine de 2.000 f d'amende pour blessures par imprudence et infraction au Code du travail.

immunitaire a pour charge de main-tenir l'intégrité de l'organisme en le défendant contre toute agression étrangère. Le système immunitaire est, de même, capable de reconnaître ce qui appartient en propre à l'indi-vidu : il a apprie tôt dans la vie

Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal de Grande Instance de PARIS : CONDAMNATION PENALE. Par jugement (contradictoire) en date du 13 mars 1978 la 10º chambre du Tribunal Correctionel de PARIS s

Chez l'individu normal, le système fostale à identifier et à respecter ce que les immunologues appellent le

> mêne aberrant, un certain nombre de mécanismes ont été avancés. Selon une première hypothèse, le système itaire est normal mais la structure du « soi », qui est inscrite comme un mot de passe sur chaque cellule, est perturbée par un agent extérieur. Cet agent, qui peut être un virus, ou un médicament, brouille le Le système immunitaire ne reconnaît de son environnement. La décou plus le message habituel. La cellule verte de substances permettant de porteuse d'une telle modification est considérée comme étrangère et détruite. Une telle explication rend compte de certains faits de la pathologie humaine (hépatite chronique

Tribunal Correctionel de PARIS a condamné:

— le sieur JEANJEAN Michel-Antonin, né le 8 mai 1946 à Embrun (Hautes-Alpes), ingámieur, demeurant à MARLY-LE-BOI (78), 8, sq. des Ormes, à la paine de 2 amandes de 500 F chacune pour homicide involontaire et infraction à la législation du travail ;

— le sieur MONAT Jacques-Jean-Bennard, né le 21 octobre 1925 à Nevers (Nièvre), Ingémieux, demeurant à SAINT-CLOUD (92), 134, bd de la République, à la peine de 1.000 F d'amende, pour homicide involontaire. Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal de Grande Instance de PARUS : CONDAMNATION PENALE. sont les lymphocytes B.

Par Jugement (contradictoire) en date du 20 mars 1973, la 11°, 3° section, dite 31° chambre du Tribunal Correction-nel de PARIS, a condamné le sieur LUTZ Georges-Henri-Jacques, ne le 31 mars 1928 à Pontoise (95), Indus-L'une des populations cellulaires appartenant à ce système de régu-lation, les lymphocytes T dits « auptrial, demeurant 10, rue Saint-Hubert à BRIGNANCOURT (85), à la paine de 1,000 F d'amende, pour infraction au Code du travail. ralentir les réactions immunologiques et, notamment, les synthèses d'anticorps. Un défaut congénital ou Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal de Grande Instance de PARIS : CONDAMNATION PENALE. acquis, de ces cellules inhibitrices. prive le système immunitaire de son frein et provoque son emballement. Les etructures du « soi » ne sont plus respectées, et l'auto-immunité

PARIS: CONDAMNATION PENALE. Par jugement (contradictoire) en date du 20 mars 1978, la 31° chambre du Tribunal Correctionnel de PARIS a condamné le sieur LAHAUT Camille-Léopold-Ghislain, né le 2 mai 1932 à Vireux-Molhain (arrott de Charleville-Médières (98), directeur de l'entreprise WANNER-ISOFI, demeurant à PARIS (13°), 194, rue Nationale, à la peine de 1000 F d'amende, pour infraction su Code du travail. Tribunal de Grande Instance de PARIS : CONDAMNATION PENALE. Par jugement (contradictoire) en date du 27 février 1978, la 10 Cham-bre du Tribunal Correctionnel de PARIS a condamné le sieur BESSON

André-Marie-Anseime, né le 10 mai 1926 à Coulmiers (45), ingénieur de sécurité, demeurant à LA BUTTE-MONCEAU-AVON (77), 74, avenue de la Forêt, à la peine de deux anendes de 500 F chacune pour infraction au Code du Travail. Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal de Grande Instance de PARIS : CONDAMNATION PENALE. PARIS: CONDAMNATION PENALE, Par jugement (contradictoire) en date du 5 mars 1973, is 11°, 3° section dite 31° Chambre du Tribunal Correctionnel de Paris, a condamné le sieur CHAPPE Roger-Jean, né le 16 ou 17 mai 1912 à Paris (20°), gérant de la Société CHAPPE, 27, rus Hallé à PARIS (14°), à la peine de deux amendes de 2,000 francs chacune. Dour infraction au Code du

ate du 8 mars 1973, ls 11°, 3° section dite 31° Chambre du Tribunal de Grande Instance de PARIS : CONDAMNATION PENALE.

Par jugement (contradictoire) en date du 19 décembre 1977, la 11° chambre, 3° section, du Tribunal Correctionnel de Paris, a condamné le sieur CHAPPE Roger-Jean, né le 3° section, du Tribunal Correctionnel de Paris (20°), gérant de la Société CHAPPE, 27, rue du 19 décembre 1977, la 11° chambre, 2° section du Tribunal Correctionnel de PARIS a condam né le sieur DESLANDES Jean-Joseph, né le 14° juin 1927 à Vanves (92), entrepreneur, demeurant 11. rue Valentine-Jacquet à Vanves (92), entrepreneur, demeurant 11. rue Valentine-Jacquet à Vanves (92), entrepreneur, demeurant 11. rue Valentine de 2 amendes de 600 F chacune, pour infraction au Code du Tribunal de Grande Instance de 2 amendes de 600 F chacune, pour infraction au Code du Tribunal de Grande Instance de 1 Tribunal de Grande Instance de PARIS : CONDAMNATION PENALE PARIS : CONDAMNATION PENALE PARIS a condamné pour contaire de passation d'écritures, le 6 mars 1978, la 11° Chambre, 1° section du Tribunal Correctionnel de PARIS. a condamné pour l'infraction au Code du Tribunal Correctionnel de PARIS a condamné pour l'infraction au Code du Tribunal de Grande Instance de 15 mais 1978, la 11° Chambre, 1° section de 15 mais 1978, la 11° Chambre de 15 mais 19

Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal de Grande Instance de PARIS : CONDAMNATION PENALE PARIS : CONDAMNATION P PARIS: CONDAMNATION PENALE.

PARIS : LIPOTALE.

PARIS : LIPOTALE.

PARIS : LIPOTALE.

PARIS : LI

sol ». Au cours de ces maladles, les structures du « soi » ne sont plus épargnées et deviennent la cible du système immunitaire. Cette véritable autodestruction peut rester localisée à un organe ou, au contraire, s'étendre à l'ensemble de l'organisme.

Pour tenter d'expliquer ce phênoactive, anémies hémolytiques). Un autre modèle impliquerait un

dérèglement du système Immunitaire. Ce dernier est contrôlé par un mécanisme de régulation interne qui com-mande le niveau d'activité des cellules productrices d'anticorps que

Dans la pathologie médicale, les résultats des travaux présentés au congrès par le docteur M.-A. Bach (France) vont dans ce sens. Ils concernent la sciérose en plaques, qui est une redoutable affection dégé nérative du système nerveux, et au cours de laquelle le docteur M.-A. Bach a pu montrer que la diminution des cellules T suppressives était contemporaine des poussées d'aggravation de la maladie.

D'autre part, les nouvelles lignées de souris consanguines M.R.L. et B.X.S.B. qui présentent, elles aussi, des anomalies auto-immunes, ont permia au professeur F. J. Dixon (Etata-Unis) de mettre en évidence une hyperactivité des lymphocytes B producteurs d'anticorps. Les cellules B de ces animaux deviendralent résistantes aux ordres des cellules T suppressives et échapperalent à leur contrôle. Le dérèglement du système immunitaire semblerait donc, aujourd'hui, pouvoir concerner tant les cel-

lules T que les cellules B lympho-

A l'évidence, l'origine des maladies auto-immunes est fort complexe, et, dans un remarquable exposé de syn-thèse, le professeur N. Talal (Etats-Unis) a eouilgné l'importance de l'association de plusieurs facteurs, en fait înséparables, pour explique l'émergence de l'auto-immunité chez un individu. Selon lui, les facteurs liés à l'environnement (virus, médi-camente...) se combinent avec ceux liés au terrain immunologique du sulet. Ce terrain n'est lui-même que la traduction d'une susceptibilité génétique inscrite dans le patrimoine héréditaire. De surcroît, des facteurs

cytaires.

endocriniens, et notamment les hor-mones sexuelles, joueralent aussi un rôle important dans la genèse de ces maladies : le professeur N. Talai a rappelé que leur grande incidence chez les femmes s'expliquent par l'effet néfeste des hormones femeiles. Enfin. le caractère multifactoriel de l'origine de l'auto-immunité a été particulièrement bien illustré Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal de Grande Instance de PARIS : CONDAMNATION PENALE. PARIS : LOCALE. PARIS : LOCALE. PARIS : LOCALE. PARIS : LOCALE. PARI l'exposé du professeur W.-J. Irvine (Etats-Unis) eur le diabète însulino-

sécrétion d'insuline (hormone qui abaisse le taux de glucose dans le sang et dont l'absence entraîne le

Le phénomène d'auto-immuni

ainsi provoqué et qui conduira à la destruction de ces cellules ne peu apparaître que chez certains individus prédisposés génétiquement. Ainsi le professeur frvine rend compte à la fois de l'interdéper des facteurs en cause dans l'auto

immunité et des caractères saisonnie

et familial de cette affection. Les maladies auto-immunes, dor te nombre va croissant, illustrent la complexité des phénomènes immunologiques, qui naissent de l'interaction signal de reconnaissance du « soi ». d'une « personnalité génétique » et modifier le fonctionnement du système immunitaire pourrait, comme le professeur J.F. Bach (France) l'a souligné dans son exposé, fournis les clefs thérapeutiques de ces affec Dr Ph. EDELMAN.

### UNE DOUZANE **D'AFFECTIONS**

Parmi les maladies classées auto-immunes, on citera : lupus erythemateux disséminé, anémies die de Basedow, maladie d'Addi-son, diabète insulino-dépendant, anémie de Biermer, myasthénie syndrome de Guillain-Barré.

On considère que les maladie suivantes pourraient relever ézalement de l'auto-immunité : polyarthrite rhumatoide, sclérose en plaques, rectocolite hémos ragique, certaines stérilités.

## Les vaccins antiparasitaires : quand et à quels prix?

dernierement en Angieterre et aux Etats-Unis dans le domaine de l'identification des antigènes parasitaires et des anticorps assurant la protection, je crois qu'il va se passer malgré tout une longue période avant le développement industriel des vaccins antiprestitaires à Pour le management. ioppement industriel des vaccins antiparasitaires, » Pour le pro-fesseur André Capron (Institut Pasteur de Lüle), il est clair que l'on ne doit pas se bercer d'illusions quant à la mise au point à court terme de vaccins protecteurs contre les parasitoses. Cette mise au point se heurte autour. mise au point se heurie, aujour-d'hui, à des difficultés d'ordre scientifique l'ées notamment à l'a originalité » immunologique du parasite. Mais on peut raisonnaparasue. Mass on peut rassonna-blement supposer qu'une fois ces difficultés sur mon tées, des contraintes économiques appa-raitront, rendant, de fait, fort aléatoire, la prévention systéma-tique par immunisation active des populations du tiers-monde

Les endémies parasitaires Les endémies parasitaires concernent actuellement, de manière directe, un homme sur trois dans le monde, et le paludisme, la bilharziose, la filariose et la trypanosomiase représentent un considérable problème de santé publique à l'échelle planétaire. Le développement de la science immunologique permet, aujourd'hui d'envisager, à court ou d'hui, d'envisager, à court ou moyen terme la réalisation de méthodes préventives efficaces, dont on peut supposer qu'elles n'auraient pas les inconvénients des actuelles méthodes chimiothé-

rapiques (toxicité, nécessité de prises répétées et collectives). Encore convient-il de ne pas négliger deux aspects du pro-

« En dépit des progrès très blème : le coût de tels vaccins spectaculaires qui ont été faits et la necessité, pour les utiliser, dernièrement en Angleterre et de disposer en hommes, en materiel et en structures sanitaires, des moyens suffisants pour par-venir à réaliser des campagnes dont on imagine aisement l'ampleur. « Actuellement, précise le pleur. « Actuellement, précise le professeur Capron, un gramme d'antigène brut de schisostome coûte 500 millions d'anciens francs, une somme totalement incompatible avec l'hypothèse d'une opération préventive de santé publique en matière de lutte contre la bilherziose. »

## Un milliard de paludéens dans le monde

Peut-être alors conviendrait-il, Peut-eire alors connenarati-il, d'ores et déjà, de réfléchir à cet aspect financier de la question qui, pour n'être pas scientifique, rendrait voins, s'il ne pouvait être résolu, les efforts actuellement entrepris par les immunologistes parasitaires.

On connaît le traitement pré-On connaît le traitement pré-ventif du paludisme et, de ns le détail, la physiopathologie de cette affection. Il n'en est pas moins vrai qu'on recense un mil-liard de paludéens dans le monde et que la mortalité annuelle liée à cette affection est de l'ordre de coellettes dissinen de millione quelques dizoines de millions d'un vaccin contre le paludisme qui, d'après le professeur Capron, pourrait être ces prochaines années le premier vaccin antiparastiaire, peut-elle, dans ces conditions laisser supposer qu'elle constituera le remède à une telle

J.-Y. N.

## Stérilité et contraception

Pouvoir, par l'intermédiaire d'un médicament, agir sur les mécanismes immunitaires et, ainsi, permettre à des couples d'avoir des enfants lorsque l'un des conjoints souffre d'une sté-rilité de noture immunicaire. rilité de nature immunologique; tenter, à l'inverse, de mettre au tenter, à l'inverse, de mettre au point des substances immunologiques spécifiques destinées à 
être utilisées comme méthodes 
contraceptives, vollà le type 
même des phases qu'il convient, 
selon le professeur Guy-André 
Voisin (hôpital saint-Antoine, 
Paris), de ne pas écrire pour tenter une définition de l'immunologie de la reproduction.

logie de la reproduction. Pour lui, en effet, on ne peut résumer cette spécialité en la limitant à une simple « mise en pratique » des concepts de l'im-munologie fondamentale. Il s'agit, bien au contraire, de faire le cheminement inverse et, seule, l'étude fondamentale de la réac-tion inversations. tion immunitaire — cette défense à l'échelle cellulaire et molécu-laire d'un organisme vivant contre une substance qu'il a identifiée comme lui étant étrangère — est capable, en fournis-sant une réponse aux nombreux points d'interrogation qui demeu-rent dans ce domaine, de débou-cher sur d'éventuelles applica-

tions pratiques.

Il est peut-être préférable, mai-Il est peut-être préférable, mai-gré tout, pour mieux comprendre les progrès enregiatrés dans ce domaine, ces dernières années, de s'intéresser aux résultats concrets déjà obtenus ou en passe de l'être même si, pour un immuno-logiste, un tel point de vue ne peut permettre qu'une observa-tion par a le petit bout de la lor-mette.

tion par a le petit bout de la lorgnette ».

L'un des points les plus importants, récemment acquis et précisé lors du congrès, réside dans
la quasi-certitude que l'on a,
aujourd'hui, pour affirmer la nature immunologique de certaines
stérilités masculines ou féminines. Ainsi, par exemple, chez
des femmes qui souffraient
d'avortements à répétition, certaines équipes, dont celle dirigée
par le professeur R.E. Rocklin
(Boston). sont parvenues à démontrer l'absence dans le sérum
d'une substance qui, en revanche,
peut être mise en évidence chez
des femmes qui mènent leur grossesse à terme.

a Dans ce type de situation pa-thologique, explique le professeur Voisin, tout se passe comme si Pembryon et le placenta ne sa-

vaient — ou ne pouvaient — pas donner le signal nécessaire à l'élaboration des moyens qui orientent la réaction immuni-

Dans le même ordre d'idées, certains chercheurs sont aussi parvenus à mettre en évidence chez des femmes stériles des anticorps dirigés contre une zone bien définie (la zone pellucide), citaia anteur de l'ownie Expérisituée autour de l'orule. Expéri-mentalement, ces mêmes anti-corps ont fait la preuve de leur capacité à empêcher les sperma-tozoides de traverser cette zone, condition indispensable à la écondation de l'ovule.

## Le dialogue mère-enfant

Le didiogue mere-entant

On progresse, d'autre part, dans la résolution des multiples énigmes que pose à l'immunologiste la grossesse. C'est ainsi que, petit à petit, on met en évidence et on « enregistre » les bribes d'un véritable « dialogue » immunologique qu'entretiement, durant neuf mois, la mère et son enfant, dialogue fait de molécules et de cellules aux propriétés originales.

Ainsi on a pu identifier, par exemple, dans les heures qui suivent, la rencontre et la fusion de deux gamettes mâle et femelle, une substance immunosuppressive d'origine placentaire, baptisée « facteur précoce de gestation », ainsi que des produits dont la structure n'est pas encure définle et qui sont capables d'orienter la réponse immunitaire dans un sens favoreble pour la cellule étrangère.

Dans les semaines et les mois qui suivent la fécondation, la tolérance maternelle vis-à-vis de l'embryon et du foctus est maintenue grâce à la présence de molécules spécifiques (antiopres

tenue grâce à la présence de molécules spécifiques (antiorps facilitants) et de cellules eux pro-priétés particulières (cellules suppressives) qui agissent vraisem-blablament par l'intermédiaire de facteurs solubles. L'état de tolérance ainsi obtenu permet une protection efficace des tissus du fœtus contre les réactions immunitaires que devrait théorique-ment entraîner la présence en leur sein d'antigènes étrangers à l'organisme maternel (antigènes

s'intéressant aux stérilités mass'intéressant aux stérilités mas-culines de nature immunologique. A cet égard, les succès thérapeu-tiques annonces par trois équipes scientifiques (deux aux Etats-Unis, et, en France celle du pro-fesseur Voisin) confirment le bien-fondé des hypothèses avan-cées à ce sujet. On estimait, en effet, sans en evoir la preuve, mu certaines stérilités masculines que certaines sérilités masculines étaient la conséquence d'une forme d'a auto-immunisation », on le sujet synthétise lui-même des anticorps dirigés contre ses propres spermatozoides. Ces anti-corps provoquent sur les spermatozoides deux types de modifica-tion : quantitative (diminution importante du nombre, ou oligospermie) ou qualitative (la pré-sence d'anticorps rendant impos-sible leur progression dans les voles génitales féminines).

voies génétales réminines).

Quelques sujets ont été traités en France avec des produits (dérivés des corticoldes) provoquant une diminution des défenses immunitaires sans altérer la production de spermatozoides. On a obtenu sinsi une augmentation de leur concentration et de leur mobilité, ainsi qu'une diminution du taux des anticorps antispermatozoides. A l'heure antispermatozoides. A l'heure actuelle, chez 20 à 30 % des sujets ayant suivi ce type de traitement, on a pu obtenir une guérison de leur stérilité

Un autre axe de recherche pourrait avoir dans l'avenir d'importantes applications pratiques. Il s'agit de travaux permettant de développer, à partir d'un vaccin, une immunisation active contre un fragment spécifique d'une hornone produite par le placenta et indispensable à la gestation (hormone choriogonado-trophique). Cette vaccination do-trophique). Cette vaccination entraîne une synthèse d'anti-corps anti-hormones, elle devrait théoriquement interrompre la grossesse en empêchant la nida-tion de l'œuf, realisant ainsi un avortement très précoce. De nom-breux pays, dont certains comme l'Inde (équipe du professeur G.-P. Talwar, à New-Delhi), concernés par les problèmes de concernés par les problèmes de surpopulation, s'intéressent à la mise au point de ce type de méthode contraceptive et ont commencé des expériences sur l'animal. Quelques tentatives en Inde ont aussi été réalisées chez des femmes

JEAN-YVES NAU





A 30 kilomètres de Bariat.

Jean Gillibert répète Phèdre qu'il crée pour le Festivel, dans sa maison, une agrange » très anémasse. Il répète entre un lit peint à baldaquin, des lampadaires, des fauteuils en bois, qui ne rappellent en rien la grande place aux façades historiques où le spectacle se joue les 30 et 31 julllet. Pour des raisons d'esthétique et d'économie, Jean Gillibert ne veut pas de décors, mais, sur les planches, un soleil couché qui réverbère une lumière dorée d'où semblent nature les personnages. Il les veut pareils à des masques d'Extrème-Orient : via ages blancs, sourells effacts, cheveux tirés et plaqués, paupières et lèvres soulagnées, paupières et les gas l'i pour le sance, les murs, les ruelles sont des un plan de restauration. Les sculptures des hôtels Renaissance, les murs, les ruelles sont dégagés, consoidée, tout en garque les masques pales summontant les formes blanches et noires nées du soleil confondues à la nuit. Quelque chose d'imperceptible s'est produit et tout change, comme sprès le petit déclie d'un transistor qu'on allume. A présent, les acteurs captent et renvolent sur un trou de mémoire.

L'ouvre nous porte, dit Jean Gillibert, nous nous laissons porter et des la sub-protes de situations porter de vante que le burget prévu du Festival est de Signo francs et la sub-paupit la rous des presides est des possibilités de réduction Mais la C.G.T.

L'ouvre nous porte, dit Jean Gillibert ne peut accepte de l'un peut de sole dont de continue de des respectes. Les places sont à 70 F. 10 peur les masques de l'estide d'un transistor qu'on allume. L'estide de l'accepte de l'estide d'un transistor qu'on allume.

a L'onuvre nous porte, dit Jean. Gillibert, nous nous laissons porter par elle jusqu'à la possie. Je crois à la pertu poétique des œuvres et des acteurs. Actuellement, quand on monte un classique, on a remisserie. L'énouve à transse quand on monte un classique, on en représente l'époque à travers sa rhétorique et ses rites. Je ne nie pas la valeur thédirale du procédé, ce n'est pas le mien. J'ai été marxiste mais je trouve llusoire de mettre en scène l'analyse marxiste d'un texte comme aussi de vouloir le psychanalyser bien que je sois psychanalyste. Ce qui m'intéresse, c'est la thédiratité de la folie. s

la tolle. »

La voix de Phèdre (Josette Bouva) semble bondir d'un voican en fusion, s'éparpiller, retomber en brandons. Ses yeux pâles
se fixant sur l'invisible. Egarée,
elle est à l'écoute de son corps
immobile, tortoné par l'accombement d'un monstre, de quelque
chose qui ne ressemble à rien de
connu. La folie traverse la symétrie des alexandrins.

« Phèdre, est une tragédie clas-sique, out, je veux bien, concède Jean Chilibert, mais Dieu, qu'elle est étenses tormalitées, qu'elle est étrange, formaliste et d'une piolence méchante. Jy vois se heurter trois univers: ceiui, oppressif, du jansênisme, ceiul du paganisme grec, beauté barbare une comme une forme d'harmonie, l'univers de Phèdre, enfin, son utopie, sa lentative pour fonder un monde nouveus, une religion nouvelle en transgressant la loi fondamentale. Car c'est bien d'inceste qu'il s'anit. Phèdre neut

Phèdre s'enveloppe d'un man-teau d'or cuivré. Thésée se couvre la tête et couvre sa roba rouge d'un linceul noir. Tous deux ont aborde des fives derennes, la mort est avec eux. Ils sont lourds d'un mystère dont les eutres, fas-cinés, ne peuvent se détacher... Tous les acteurs demeurent en scène sans entrer ni sortir, voyeurs méditatifs du sacrifice de Phèdre trace fantomatique sur l

l'élaboration du programme. Le nouveau président du Festival, M. Fernand Peiro, est le maire socialiste d'une commune voisine de Sarlat, dont le maire, M. Louis de Sarlat, dont le maire, M. Louis Delmon, est, ini, communiste. La polémique entre les deux partis peut envenimer leuns rapports, mais la politique locale a aussi sa stratégie (1). L'accueil fait à Audiberti, à Rufus, à Philippe Avron, au Magio Circus, au Campagnol et à Phèdre en décidera un peu. Il décidera sûrement de l'avenir d'un Festival qui veut secouer sa poussière.

COLETTE GODARD, ★ Les 30 et 31 juillet, 21 h. 45, place Royale.

(1) M. Jack Lang. délégué national du P.E. à la culture, a protesté, le 28 juliet, contre l'annulation, à la demande du maire, d'un débat auquel fi devait participer. Il a démondé cure des tristes illustrations du retour du parti communiste aux pires méthodes du s'allusius. A la direction du Festival, M. Pascal Bureau, scrétaire général, nous a indiqué que les organisateurs staient préféré cédar à la demande du maire pour ne pas consenimer les choses à A la mairie, M. Jean Vilatte, adjoint chargé des atfaires culturelles (P.S.U.), notes a précisé, en l'absence du maire, que le P.C. n'avait pu trouver pour ce débat un représentant de l'envergure de M. Lang et que, d'autre part, il avait souhaité céptier des secumouches politiques » nuisibles au Festival.

Deux disparitions

LA COMÉDIENNE GABY SYLVIA

Nous apprenons la mort, survenue samedi 26 juillet, de la comédienne Gaby Sylvia, à l'âge de soixante ans.

d'age de soixente ans.

Gaby Sylvia avait abordé le ihéâtre en même temps que Michel Vitold et Serge Reggiani, au « conservatoire du cinéma d'abord, puis chez Raymond Rouleau qui dirige un cours d'art dramatique. Elle a quinze ans et as somptueuse chevelure rousse, elle travaille les jennes premières classiques.

Avec Bernard Biler. Francois

classiques.

Avec Bernard Blier, François Périer, Odette Joyeux, Micheline Presles, Corine Luchaine, Célibert Gil, Serge Reggiani, tous débutants, tous inconnus, Gaby Sylvis joue Altitude 3 200, une pièce sur les désarrois de la jeunesse qui connaît un énorme succès. Elle se présente au Conservatoire, on elle est admise sur une scène d'Agnès. Elle n'y reste pas longtemps car Raymond Rouleau l'engage dans Viruge dangereuz, avec Tania Balachova, un suspens psychologique et elle tourne avec Pierre Wolff un mélo, le Russeau.

Pendant la guerre, elle joue rengant la guerre, elle loue avec Jacqueline Porei la Douc Inconstance. En 1941, elle créée a l'Atelier Syivie et le juntôme, puis à Hébertot Sodome et Gomorhe, de Giraudoux, où se révèle Gérard Philipe. Elle tourne Une grande fille toute simple, Premier bal.

Les emplois d'ingénne, de créa-tures aériennes ne seminent pas désigner Gaby Sylvia pour être Estelle, l'infanticide cynique de Huis clos. Mais Raymond Rou-leau insiste et aussi son mari qui dirige le Vieux Colombier où la dirige le Vieux Colomnier où la pièce est créée. Ils ont raison, elle trouve là l'occasion de déployer sa personnalité. Son Estelle am-hignë séduit et domine. Elle montre au-delà de la situation abstraite un monde de souffran-ces, de révoltes étouffées, de ten-dresses.

MERCREDI

et dans les meilleures salles de la périphérie

LANCASTER\O'TOOLE

Peter

Elle ne retrouve plus un tel rôle. Elle joue Armande Béjart dans Jean-Baptiste le mai-cimé, d'André Roussin, crée Dorts au Saint-Georges, fait triompher le Don d'Adèle, de Barillet et Gredy, elle est classée dans les comiques. Mais sa carrière s'effiloche. Elle ne rencontre pas les personnages, les metteurs en scène qui lui conviennent.

conviennent. convenment.

Off Avignon, à Paris et à Essaion, elle fait une performance brillante dans Jocker Lody, mais le texte n'en vaut pas la peine. Elle joue en tournée les Folles du samedi soir, de Marcel Mithois, quand elle est terrassée par une crise cardiaque à la fin de la représentation, au Casino de Vichy. — C. G.

KENNETH TYNAM l'auteur d' « O Calcutta »

Le critique et auteur drama-tique britannique Kenneth Tynan, auteur d'O Calcutta!, est mort samedi 26 juillet dans un hôpital de Santa-Monica, en Californie, à l'âge de cinquante-trois aus.

Devenu mondialement célèbre en [Devenu mondialement calibra en 1970 avec la plus chace el a plus chacene et la plus dénudée : de l'histoire du théâtre jusqu'à cette date, Kenneth Tynan avait été, après des études à Oxford, un critique très réputé dans les années 50 à l'Observer avant d'être nommé, en 1963, directaur littéraire du National Theatra de Londres.

Après le succès d'O Celcutta, Kenneth Tynan s'établit aux Étate-Unis, d'abond à New-York, puis, à partir de 1976, en Californie. Il avait été le scénariste de plusieurs filma, notamment de Macbeth de Polanski, et avait publié une disaine de livres de critiques. Le dernier, Show people, publié en 1980, est un recuei de portraits d'artistes, Johnny Car-son, Ralph Richardson, Louise Brooks.]

La Tétralogie à Bayreuth

Le prodige recommencé

Que ce soit pour la cinquième ou la première jois, tous ceuz qui, janatiques ou détracteurs, ont obteun des places pour l'un des trois cycles de représentations de la Tétralogie à Bayreuth, ont une certitude en commun: d'est buen la dernière jois qu'ils verront la mise en scène de Patrice Chéreau, les décors de Richard Peduzzi et que l'orchestre du jestival sera dirigé par Pierre Boulez.

A en juger par le tonnerre d'applaudissements qui a accueilli, après les chanteurs, le chef d'orchestre et le metteur en scène à l'issue de l'Or du Rhin, les derniers opposants ont sans doute décidé de rester cher eux jusqu'au prochain Ring ou de se rallier prudemment à s'estame de la majorité. Une jois de plus, cependant, on ne peut s'empêcher de penser à cet o accur de l'Antiquité qui se demandait : «La joule m'applaudit, aurais-je dit quelque sottise? » Et l'on déploie des trésors d'imagination pour découvrir ces bévues qui ont iant de succès...

Si exceptionnelle qu'elle soit, une production comme celle-là n'est sans doute pas absolument parjaite — mais n'y a-t-il pas autant dans le poème que dans la musique de la Tétralogie des jaiblesses passagères? — aussi les inconditionnels d'aujourd'hui ne valent-fis pas mieux que les opposants de la première heure:

ne valent-ils pas mieuz que les opposants de la première heure : les uns s'indignaient qu'on porte atteinte à leurs habitudes, les autres ne reulent pas qu'on touche à leur confort actuel. Malheur à ceur qui dans trois au heur à ceux qui, dans trois ans, signeront une nouvelle Tétralo-gie...

Rt pourtant, même soumise à Pépreuve d'une nouvelle vision, à deux ans de distance, la production actuelle ne se laisse pas aimer du bout des lèvres et comme, ne serait-ce qu'au point de vue de la réalisation technique du spectacle, il s'agit d'un rivaul produjeux, que l'exécution musicale est, elle aussi, supérieure à ce qu'on peut apploudir partout affleute il feudent heunt

musicule est, elle aussi, supérieure à ce qu'on peut appleudir
partout ailleurs, il faudrait beaucoup de parii pris pour ne pas
tomber sous le charme, on se
retrouver, sans l'apoir voulu,
presque aussi inconditionnel que
l'admirateur le plus forcené.

A-t-on au moins de meilleures
raisons? Ce n'est pus si sur car
à se dire : « Comme cela est
juste! Quelle trouvaille ingénisuse! Ici, le changement le
plus favorable...», on ne fait que

CINEMA

« CACTUS JACK » de Hal Needham

Vêtu de noir et le visage barrê d'une moustache, Kirk Douglas jous, avec une satisfaction évidente, le rôle parodique de Caetus Jack Slade, e terreur de l'Ouest », qui rate tou ses coups fumants (attaque de train attaque de banque) et subit les caprices et les railleries de Whisky, son cheval noir doué de la parole, son enevai noir une de la patore, témoin rigolard de ses aventures minables. Chargé de s'emparer de l'argent d'une belle fille qui a pour garde du corps un benêt à la carrure d'armoire normande, Cactus Jack end, sur la route du charlot qui véhicule le couple et le coffre su trésor, des embuscades tournant à

évidente aux dessins animés de Tes Avery et autres grands comiques du genre où quelque animai (loup, coyote, chat) à tournure humaine tombe dans les précipiees, est écrasé par les rochers destinés à ses adver-saires, déshabillé, aplati, cabosté, trainé au bout d'une corde, victime des pièges machiavéliques qu'il tend anx autres. Ce pourrait être très drôie si chaque sketch, où Kirk Douglas se transforme en anti-hêros de « cartoon », était mené sur un rythme frénétique. Mais, à part deux on trois momants, tout est lent et « téléphoné » dans la mise en scène de Hal Needham. Si l'on rit tout de même, c'est à cause des souvenirs qu'on a du cinéma d'animation lou-JACQUES SICLIER.

★ Voir les films nouvesux.

UN ACCORD FRANCO-ALLEMAND Un accord vient d'être conclu

Un accord vient d'être concluente la France et l'Allemagne pour la création d'une commission d'aide à la production cinématographique. Cette commission disposera d'un budget de 3,5 millions de francs, alimenté pour moitlé par chacun des deux pays. Elle sera composée de six membres, trois Français de la commission d'avance sur recettes et trois Allemands de la commission équivamands de la commission équiva-lente en R.F.A., se réunira deux fois par an et examinera les demandes de coproduction déposées par les réalisateurs. Elle pourra aider six films par an qui recevront, en plus des subventions accordées par les organismes na-tionaux, une aide de 460 000 F maximum chacun. L'accord devrait être signé en janvier 1981.

se décerner à soi-même des satis-jecit à bon marché avec le secret espoir de replacer plus tard quel-ques-nes de ces observations dans la conversation. Si l'exécution d'un opéra ne réussissait qu'à jaire gloser, jui-ce en bien, ce ne serait là qu'un assez médiocre résultat.

Le miracle, ioi, tient, au contraire, en ce que, si on n'imagiueit pas — ou qu'on n'osait plus 
imaginer — que les personnages 
de la Tétralogie puissent se mouvoir sur scène avec aviant de 
fluidité (Timmobilisme dans 
lequel on les a longtemps figés 
avait même fini par alourdir la 
musique), lorsqu'on revoit le 
spectacle on est présque aussi 
surpris que la première fois, 
peut-être parce que l'expression 
juste, le jeu de suène si parfaitement intégré à un mouvement 
d'ensemble qu'on ne le perçoit 
plus comme un artifice de théâtre mais comme un élan intérieur du personnage, sont des 
choses qui surprennent toujours, 
étant à l'image même de la vie.

Néanmoins, ce qui frappe peut-étre plus encore, c'est l'équilibre entre les scènes de mouvement et les instants où l'action se fige pour laisser parier la musique soule; ainsi, quoique dans cer-tains endroits le déplacement des chanteurs, ou les légers bruits de

plateau que cela entrutne, fassent passer la partition au second plan, on a par ailleurs si manifestement l'impression de l'écouter pour la première jois que c'est en fin de compte une impression de surprise qui domine. Mais chaque fois cette surprise est celle de l'émotion cur, à la différence de tant de metteurs en scène qui se soucient moins d'animer les personnages et de mettre en valeur leurs motivations psychologiques dans les situations où ils s'affrontent que de faire bien comprendre au spectateur l'interprétation qu'ils proposent. Chéreau ne s'exprime lui-même qu'à travers la puissance évocatrice du jeu théâtral. Mime qui achève ses jérémiades en se jrappant lui-même avec le jouet d'Alberich. Loge qui évoque sa course à travers le monde, en s'enveloppant dans le voile de Freia; Wotan tenant longuement d'Erda, puis, le laissant tomber avec ja ta li s me, ces quelques exemples au hasard des souvenirs ont une portée plus grande dans leur fugacité que bien des mises en scène dont les ambitions se limitent à présenter une conception nouvelle d'un opérabien connu. C'est peut-être cela aussi que le public applaudit et, quoi qu'on en dise, il ne se trompe pas toujours.

GÉRARD CONDE.

## Tristan à Munich

(Suite de la première page.)

Pourtant, on est venu aussi de partout pour entendre, dans le « Tristan », de Richard Wagner, cella qui a recueilli l'héritage des Flagstad et Nilsson, celle qui est digne d'abattre le flambeau déchainant les spiendeurs du « Chant de la nuit », depuis ses inoubliables « Salomé » et « Ariane » (« le Monde » du 31 juillet 1979).

Hildegard Behrens, en Isolde, atteint à la grandeur absolue de limpide, mais riche et vigoureuse, aui domine aisément l'orchestre de cet aigu chaleureux, éclatant, et de ses graves profonds et pénétrants qui vibrent d'une riche

Si elle n'est pas vraiment belle, un peu lourde comme une vierge guerrière, son visage de madone médiévale robuste est transfiguré aspire la vie, l'exprime, l'exhale comme le chant même de l'amour. Elle soutient toute la musique par une présence dramatique, qui ne peut jaillir que d'une prodigieuse ntensité personnelle.

Le malheur fut qu'elle n'ait pas

un personnage de même taille, un

Jon Vickers, par exemple, en face d'elle, et un Wieland Wagner pour la mettre en scène avec une rigueur aussi absolue. Spas Wenkoff (qui remplace René Kolla) a cependant une belle prestance, et son timbre possède une couleur virile et tendre; mais il manque désespérément de coroctère et d'émotion; tous ses gestes sont oppris, son jeu est artificiel, sa voix semble incapable de percer l'orchestre, et le troisième acte est un désert d'ennui. Le bouleversont noctume du deuxième acte ne vaut guère mieux, où la tendresse de Behrens semble découragée par un partenaire aussi peu sincère maigré ses efforts, En dépit de grands moyens, la

incapable de centrer véritablement une œuvre sur l'essentiel. Les décors sont si peu fonctionnels dramatiquement qu'ils sont rem-placés au cours des actes : l'immense paquebot, où l'on a aménagé dans l'entrepont une cabine de planches bitumeuses pour Isolde, est dissimulé par une voile blanche pour la scène du flitre, et remplacé par une grève où le vent souffle dans les deux manteaux démesurés au'on apporte à Isolde, tan-

mise en scène d'August Éverding

confirme la limite de son talent.

dis que très loin, dans le brouillard, apparaît le roi Marke. Le deuxième acte commence dans une chombre ou une forêt stylisée; un escalier à vis vertigineux remplace la tour; à droite, une topisserie représente Isolde en guerrière; par terre, des plates-bandes de bougles qu'éteindra la robe d'isolde avant qu'elle jette le flombequ.

Tout cela s'évanouit à l'arrivée de Triston pour un duo d'amour fort éclairé, qui se déroule dans une vaste prairie d'œillets rouges ou de ment décolorés à l'arrivée de Melot et de Marke. On revient à un certain réalisme au demier acte, où Tristan git sous le haut rempart de Karéol au milieu d'une rangée de trépieds géants pour amarrer les navires, dont on se demande ce qu'ils font là, la mer se trouvant de l'autre côté du mur...

tuits, injustifiables et qui aboutissent à des obsurdités scéniques, comme l'écroulement de Karéol, transformé en vacues de la mer. puis en une sorte de montagne aquatique, machinerie exaspérante pour l'auditeur pendant le sublime chant de mort d'Isolde, ce qui justifiait les huées à peu près unanimes essuyées par Everding et son décorateur, qui s'en montrèrent sumnis.

Moli, avec sa voix bouleversante d'émotion, méritait mieux que de se mettre à genoux devant Tristan. puis de se détourner comme un couard consentant pendant le meurtre de Triston, enfin de faire son oraison funèbre du haut du remport, comme une apporition céleste à laquelle personne ne prête Représentation irritante donc,

L'admirable roi Marke de Kurt

malgré la grandeur exceptionnelle de Behrens et l'excellente Brangaene d'Yvanne Minton, à la voix un peu durcie mais au phrasé si juste et sensible, avec un bon Kurwenol qui marque bien le caractère assez simpliste de son personnage (Hans Günter Nocker), sous la direction très ample et précise de Wolfgang Sawallisch, à qui quelques huées ant sans doute reproché injuste-ment d'avoir couvert les chanteurs, manque d'intensité de Wenkoff. L'orchestre de l'Etat bavarois, superbes, fut en tout cas irré-prochable. JACQUES LONCHAMPT.



Manager 1

Une nouvelle direction d'inceste qu'il s'agit. Phèdre peut briser l'interdit, alors, la chair ne sera plus coupable, les corps seront libres, on aimera l'animal, on pourra aimer son enfant. 3 PARAMOUNT CITY TRIOMPHE v.o. (Dolby son stérée) - PUBLICIS SAINT-GERMAIN v.o. PARAMOUNT MAILLOT - PARAMOUNT OPÉRA - PARAMOUNT MONTPARNASSE PARAMOUNT GOBELINS - PARAMOUNT ORLEANS - PARAMOUNT BASTILLE PARAMOUNT MONTMARTRE - PASSY - CONVENTION SAINT-CHARLES - MAX LINDER

### Les autres salles

Aire libre (322-70-78), 20 h. 30 :
Délire à deux ; 22 h. : Prospectus ;
23 h. : le Concile des fous.
Ateller - Théàtre du XIX (386-59-11), 20 h. 30 : les Bonnes.
Comédie (tallenne (321-22-22), 21 h.;

comedie italienne (321-22-22), 21 h.; la Locandiera.
Essaïor (278-46-42), I, 20 h. 30 :
Eistoires vraies; 22 h.; les
Bonnes. — II, 20 h. 30 : la Frincesse de Babylone.
Fontaine (374-74-40), 20 h. 45 :
Tupao-Tosco; la Raison de la
memoire.

Tupac-Tosco; la Raison de la mémoire.

Galté-Alentparnasse (322-16-18), 20 h. 15; Eufus; 22 h.; Le Père Noël est une ordure.

Galerie 55 (328-63-51), 22 h. 15; Tu causea, tu causea.

Hôtel de Fourcy (241-41-45), 21 h.; les Exploite d'Ariequin.

Huchette (322-33-99), 20 h. 30; la Cantatrice chauve; la Leçon.

La Bruyère (674-76-99), 21 h.; Un roi qu'a des malheurs.

Lucernaire (544-77-34), Théâtre noir, 18 h. 30; En compagnie d'Apolinnaire; 20 h. 30; Haute surveillance; 22 h. 15; Idéa fire; 20 h. 30; les Quatre Jumelles; 22 h. 15; After Liverpool. — III, 18 h. 15; Parlons français; 22 h. 30; Notre-Dame de l'informatiqua. Dame de l'informatique.

Marigny (225-20-74), salle Gabriel,
20 h. 45: les Deux Suisses;
22 h. 30: Areuh = MCZ.

Michel (285-38-02), 21 h. 15: Duce

Sur cauna.

Michel (285-35-02), 21 h. 15 : Duos sur canapé.

Montparnasse (320-88-90), 20 h. 30 : la Cage sur folles.

Palais des giacen (607-48-83), 20 h. 30 : La Farra siffiera trois fols.

Présent (203-02-55), 20 h. 30 : Yerma.

Saint-Georges (878-63-47), 20 h. 30 : l'Alde-mémoire.

Théâtre 13 (225-47-47), 21 h. : la Mêre coupable, 1792.

Théâtre d'Bdgar (332-11-02), 20 h. 45 : En plein dans le mille.

Théâtre en rond (387-68-14), 20 h. 30 : Huis clos.

Huis clos. Theatre de POnion (770 - 90 - 94), 21 h.: l'Avare. Variétés (233-09-92), 20 h. 30 : Je

## Les cafés-théâtres

Au Bee fin (296-29-35), 21 h. 15: la Collection; 22 h. 30: la Revancha de Nana: 23 h. 45: A. Rivage.
Bistret Beaubourg (271-33-17)
20 h. 15: Deur pour le priz d'un;
21 h. 30: Naphtaline.
Blancs - Manteaux (837-16-70),
20 h. 15: Areuh = MO 2; 21 h. 30;
G. Cuvier; 22 h. 30: les Belges.
Café d'Edgar (320-85-11), 1, 20 h. 30;
Sœura stamoises chercheut frères jazz Quartet. Coupe - Chou (272-01-73), 20 h. 30, le Petit Prince. le Petit Prince.
Cour des Miracles (548-85-80),
20 h. 30: N. Pereira; 1 h. 30: la
Mationette; 22 h.: Essayez dons
nos pédalos.
Croq' Diamants (272-20-06), 20 h. 30:
Ça boum; 21 h. 45: Chiens de
pique; 23 h.: M. Andrisu.
L'Echandoir (240-58-27), 21 h. 30:
M. Boubin.
Le Fanai (223-91-17), 19 h. 45: L'une
mange, l'autre boit.
La Mirandère (229-11-15), 22 h. 15:
S. Wofay.

## - MERCREDI

PARAMOUNT ÉLYSÉES v.o. STUDIO MÉDICIS v.o. PARAMOUNT MARIYAUX PARAMOUNT BASTILLE PARAMOUNT MONTMARTRE CONVENTION SAINT-CHARLES PARAMOUNT MONTPARNASSE PARAMOUNT GALAXIE us les meilleures salles de périphérie

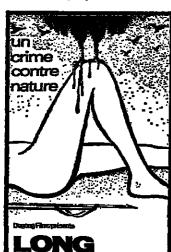

LONG

SPECIAL DU JUSTY - PRIX DE LA CRITICALE AUG-PESTRAL DUTPHASTANA DE PARE DU PLAN FANTASTICALE A CRITICALE ET DE SCIENCE-PICTION \* 2 87948\* « Une houre treate-cing de

« Le Figaro ».

neilleurs Hitchcock. >

·théâtres<sup>,</sup> Petit Casimo (278-36-50), I, 21 h.:
Racontez - mol. votre enfance;
22 h. 15: Du moment qu'en n'est
pas sourd. — II, 20 h. 45: Si la
conciege savait; 2 h. 45:
Susanne ouvre-mol.
Le Point-Virguie (378-67-63), 30 h. 30:
Tranches de vie; 21 h. 20: Cherche homma pour faucher terrain
en pente; 22 h. 45: Raymond.
Spiendid (887-33-82), 21 h. 30: Ella
voit des nahns partout.
Théâtre des Dir-Heures (806-97-48),
26 h. 30: kes Jumelles; 21 h. 30:
Cocagne et Delaunay; 22 h. 30:
Cotto Wessely.
Théâtre des Marais (278-50-27), 21 h.:
Phêtre des Quatre-Cents-Conpa
(329-39-69), 20 h. 30: Fat papa;
21 h. 30: Le baleine blanche rit
jaune; 22 h. 30: Didler Kaminka.

jame; 23 h. 30 : Didler Kamin

### Les comédies musicales

Bouffes Parisions (296-60-24), 21 h.: Phi-Phi tenaissance (208-18-50), 20 h. 45 : Un de la Caneblère.

Cavean de la République (278-44-45), 21 h.: Sans le mot « con », mon-sieur, le dialogue n'est plus pos-able.

### Le music-hall

Danueu (261-69-14), 21 h.: Pepe Cordoba et sa Fiesta flamenca. Fontaine (874-74-10), 22 h. 45 : Luc Containe (874-74-10), 22 h. 45 : Luc

## Eglise Saint-Etienne-du-Mont, 18 h. 30 et 20 h. 30: Ensemble a Sei Voci (C. de Morales).

## La cinémathèque

CHAILLOT (704-24-24) 15 h.: Nicolas et Alexandra, de F.-J. Schaffner; 19 h.: Le patri-moine cinámatographique français: Faits divers, de C. Autant-Lara; Villa Destin, de M. L'Herbier; Le Souriante Mine Beudet, de C. Dulac; 21 h.: Sweet Charity, de B. Fosse. BEAUBOURG (278-35-57)

## Les exclusivités

L'ALBUM DE MARTIN SCORSESE

(A., v.o.): Ep6e-de-Bom, s (S. 57-47).

ALIEN (A., v.o.) (\*\*) (70 mm): (Broadway, 18\* (527-41-16).

AMERICAN GROULO (A., v.o.): Saint-Michel, S (326-49-76); Paramount-City, 8\* (359-49-34); v.f.: Paramount-Dpers, 9\* (742-56-31); Paramount-Opers, 9\* (742-56-31); Paramount-Montparnasse, 14\* (329-90-10).

APOCALYPSE NOW (A., v.o.) (\*\*): Danfert, 14\* (334-90-11).

AU-DELA DE LA GLOIRE (A., v.o.) (\*\*): Ep6e de Bots, S (337-37-47); (U-DELA DE LA GLOIRE (A. v.o.)

(\*\*): Epbe de Bols, 5 (337-37-47);

v.f.: Cin'Ao, 2\* (296-80-27); Calypeo, 17\* (380-39-11)

EBATEAU DE LA MORT (A. v.o.)

(\*): Blarritz, 3\* (722-69-23); v.f.:

REX, 2\* (223-83-83).

BIENVENUE Mr. CHANCE (A. v.o.):

U.G.O. Odéon, 8\* (323-71-98); Normandie, 3\* (352-41-18); v.f.: Blenvenue-Montparnasse, 15\* (544-25-63).

venue-Mootparnasse, 13° (344-23-62).

CALIGULA (R., v. angl.) (\*\*);
Saint-Germain Studio, 5° (354-42-72); Monte-Carlo, 8° (225-69-28); V.I.;
A.B.C., 2° (235-35-54); U.G.C.-Opéra, 2° (231-50-82); W.I.;
A.B.C., 2° (235-35-54); Montparnasse 83, 6° (544-14-27); Montparnasse 83, 6° (544-14-27); Lumière, 9° (246-49-07); Nation, 12° (343-64-67); Fauvette, 13° (321-58-86); Mistral, 14° (539-52-45); Misgio-Convention, 15° (522-35-34); Minrat, 16° (551-99-75); Clichy-Pathé 13° (522-48-61).

LE CAVALIER ELECTRIQUE (A., v.O.); Elysées - Point - Show, 3° (225-57-29).

LE CHAINON MANQUANT (Fr.-Belg., v angl.); U.G.C.-Danton, 6° (329-42-62); Eairac, 8° (361-10-80); v.f.; Caméo, 9° (246-64-44); Minrata, 14° (329-383).

CHARLIE BRAVO (Fr.) (\*); Berlitz, 2° (742-60-33); Ambassade, 8° (359-19-08); Fauvetta, 13° (331-58-86); Gaumont-Cad, 14° (327-84-80); Montparnassa-Pathé, 14° (322-19-23); Cambrunna, 15° (734-42-96); Wepler, 18° (337-50-70); Gaumont-Gambetta, 20° (538-10-95)

LE CHRIST STEST ARRETE A

EBOLI (It., v.O.); Studio de la Harpe, 5° (334-34-83); Pagode, 7° (705-12-15); Athéna, 12° (342-64-83); P.G.C. Marbenf, 8° (225-18-48); U.G.C. Marbenf, 8° (225-18-48); Studio Easpail, 14° (320-38-98).

### CALENDRIER DES ADMINISTRATEURS DE CONCERTS

Salson Parisienna 1960

ORCHESTRE 29 jamet à 21 heures Loc. : face église .et Royal Tourisme (Werner) **KUENTZ** BACH : Concertos t Nº 1, 2 et 5 H. DREYFOS

**PRUNIER Madeleine** est ouvert **TOUS LES JOURS** jusqu'au 3 août

9, rue Duphot (147), 260-36-04.

Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des salles LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES » 704.70.20 (lignes groupées) et 727.42.34 (de 11 heures à 21 heures, sauf les dimanches et jours fériés)

## Mardi 29 juillet

Les concerts

Hôtel Hárouet, 20 h. 15 ; S. Escure (Bach). Eglise Saint-Séverin, 21 h.; Orches-tre P. Kuants. Sol. H. Dreyfus, G. Touvron, M. Gibouresu (Bach).

## Jazz, pop, rock, folk

Caveau de la Huchette, 21 h. 30 : Cavezu de la Huchette, 21 h. 30 ;
J.-P. Sasson Quintet.
Chapelle des Lombards (236-65-11),
20 h. 30 ; J. Lee Wilson, B. Saxton,
P. Browler, H. Pickun, A. Lewis;
22 h. 45 : Los Salseros.
Club Saint-Germain (222-51-09),
22 h. : R. Urtreger, A. Cullaz,
P. Combelle, C. Guilhot.
Dreber (233-48-44), 22 h.; Art Farmer Quartet.
Dunois (578-72-00), 21 h.; G. Marais
Quartet.

## XV Festival estival

de Paris (329-37-57)

83-11). LE COLLEGE EN FOLIE (A., v.f.) : Mistral, 14° (539-52-13) : Tourelles, manus, 17 (038-92-33); TURTHIES, 20° (384-51-38).

CONTES PERVERS (Fr.) (\*\*); U.G.C. Danton, 8° (223-52); Bretagne, 6° (223-57-37); Caméo, 9° (246-86-44); U.G.C. Gare da Lyon, 12° (433-01-59); Maxéville, 9° (770-72-85); Magio-Convention, 13° (828-20-64); Ermitage, 8° (369-18-71).

DON GIOVANNI (Fr.-It., 7. it.); Forum-Ciné, 1° (237-52-74); Vendóme, 2° (742-97-82).

ENQUETE SUR UNE PASSION (A., v.o.) (\*\*); Studio Cujas, 5° (354-89-22).

89-22). VETOILE NOIRE (A. v.o.): U.G.O. Odéon, 6" (322-71-08); (v.f.): Secrétan, 19" (202-71-33). LE FAISEUR DE SUISSES (Guis.):

Marsia, 4" (278-47-86). LE GANG DES FRERES JAMES (A.

18° (608-34-25).
JE VAIS CRAQUER (Fr.): Biarritz,
8° (723-68-25); Haussmann, 9° (778-47-58) 6" (722-08-23); HEUSENBERL F (10-47-55).

KRAMER CONTRE KRAMER (A., v.o.): Quintette, 5" (354-55-40); Marignan, 5" (359-92-82); v.f.: Capri. 2" (506-11-69): Montparnasse 83, 6" (544-14-27).

LADY MACEETE SIBERIENNE (Pol., v.o.): Hentefuille, 6" (633-79-38); Olymnie, 14" (542-67-42). Olympia, 14 (542-67-42).
LES LOUPS DE HAUTE MER (A., v.o.): Paramount-City, 8 (562-45-76); v.f.: Paramount-Montparnass, 14 (329-60-10).
LULU (Fr.-Ail., v.o.) (\*\*): Studio Alpha, 8 (334-39-47).

Marguerite DURAS - Les Yeux Verts

Cahiers du Cinéma 312/313 : 30 F

commande : 9, pass. de la Boule-Blanche, 75012 Paris.

LES 2 MEILLEURES SOIRÉES DE PARIS

WATUSI

NOUVELLE SUPER-REVUE "Allez Lido"

20 k 30 DÎNER DANSANT

1/2 Champ, diner sugg. revue

255 F

22 h 30/0 h 30 la revue

170 F

NORMANDIE 116<sup>5,5</sup> CHAMPS-ELYSEES

De nouveau dans les kiosques et librairies, et par

LA MALEDICTION DE LA VALLEE DES ROIS (A. v.o.): Publicis-Champe-Elysées, 8º (720-76-23). V.I.: Paramount-Opère, 9º (742-58-31); Paramount-Maillot, 17º (758-24-24); Paramount-Martwur, 55-31); Paramount-Maillot, 17\*
(758-24-24); Paramount-Mariyaur,
2\* (298-50-40); Paramount-Mariyaur,
2\* (298-50-40); Paramount-Bastille,
12\* (343-79-17); Paramount-Montmarire, 18\* (696-34-25); Conventiom-Saint-Charies, 18\* (579-33-00);
Paramount-Montparnasse, 14\* (32990-10); Paramount-Oriéans, 14\*
(540-45-41); Paramount-Galaxis, 13\*
(530-18-03); Paramount-Galaxis, 13\*
(530-18-03); Paramount-Galaxis, 13\*
(530-18-03); Paramount-Galaxis, 13\*
(540-45-41); Paramount-Galaxis, 13\*
(540-45-41); Paramount-Galaxis, 14\*
(540-45-41); Paramount-Maillott, 14\*
(540-45-41); Paramount-Galaxis, 14\*
(540-45

07-75).

MON ONCLE D'AMERIQUE (Fr.):
Gaumont-Les Halles, 1= (29749-70); Berlitz, 2- (742-60-33);
Marignan, 9- (359-36-14); EsintLazare-Pasquier, 9- (367-35-43);
Mation, 12- (343-04-67); Hautefeuille, 6- (633-79-38); Parnassiens,
14- (229-83-11); Gaumont-Covvention, 15- (822-42-27); 14-JuilletBaugrenella, 15- (775-79-79).
LES MONSTRESSES (H., V.L);
Faramount-Marivaux, 2- (29880-40).

NIMITZ. RETOUR VERS (JR.WEFE

Gambetta, 20 (638-10-26).

SHEELOCE HOLM ES ATTAQUE
L'ORINT EXPERSS (A., VA.):
La Cief, 5 (337-90-90).

LES SOUS-DOUES (Pr.): Marignen,
5 (259-23-23); Eichelsen, 2- (23255-70); Montparnasse-Pathé, 14\*
(322-19-23); Clichy-Pathé, 18\*
(322-46-61).

TESS (Fr.-An., V. an.): Templiem,
(272-94-56).

THE ROSE (A., V.A.): Kinopanorama, 15\* (306-50-50); Gaumont
Champe-Eysécs, 8\* (339-04-57);
GaumontChampe-Eysécs, 8\* (339-04-57);
GaumontChampe-Eysécs, 8\* (339-04-57);
Hantefaulle, 6\* (633-78-25); GaumontChampe-Eysécs, 8\* (339-04-57);
Enutefaulle, 6\* (633-78-25); Gaumontparnasse, 8\* (236-58-30); Gaumontsud, 14\* (327-84-90).

LE TROUPEAU (Ture, V.A.): Racine, 8\* (833-43-71); 14-JuilletParnasse, 6\* (236-58-60); U.G.C.Opéra, 2\* (281-50-32); Riarriza, 8\*
(723-69-23): 14-Juillet-Bastélle, 11\*
(373-90-81). 15-Juillet-Bastélle, 11\*
(373-90-81). 15-Juillet-

## Les grandes reprises

A CHAQUE AUBR, JE MEURS (A. v.o.): Action Christine, 6º (225-AFFREUX, SALES ET MECHANTS (TL. V.O.): Cinocht Saint-Germain, & (632-10-82).

AGUIERE, LA COLERE DE DIEU (All., V.O.): Studio Git-le-Cour, & (228-80-25).

L'ANGE EXTERMINATEUR (Exp., V.O.): Champollion, \$ (334-51-60).

AMERICAN GRAFFITI, La Suite (A., V.O.): Opéra-Night, \$ (236-82-56).

L'ARBRE AUX SABOTS (TL. V.O.): Bonaparte, \$ (336-12-12).

BAREY LYNDON (Ang., V.O.): La Paria, \$ (336-53-93): Haukefulle, \$ (533-73-38): Montparnasse-Pathé, 14 (322-19-23).

V.F.: Impérial, \$ (742-72-52); Gaumont-Convention, 15 (323-42-27). Cammont-Convention, 15° (828-42-27).

LE BLUES ENTRE LES DENTS (A., v.o.): Palais des Arta, 3° (272-62-98).

BORSALINO (Fr.): Paramount-Elysées, 8° (359-48-34); Paramount-Montparnasse, 14° (229-90-10).

CADAVERS EXQUIS (It., v.o.): Studio Bertrand, 7° (783-64-66).

CERTAINS L'AIBIENT CHAUD (A., v.o.): Action-Ecoles, 5° (225-72-67).

LE CHARME DISCRET DE LA BOURGE OU BE GE OI SIE (Fr.), Forum-Cinéma, 1° (297-38-74); Studio de la Harpe, 5° (334-24-63); Elysées-Lincoln, 8° (359-36-14); Nation, 12° (343-04-67); Parnassiena, 14° (329-83-11).

LES FILMS NOUVEAUX CHEONIQUES MARTIENNES, film américain de Michael Anderson. — V.o.: Saint-Germain Huchette, 5° (634-13-26), Marignan, 3° (359-92-82). — V.f.: Saint-Lazare Pasquier, 8° (387-35-43), Parnassiens, 14° (329-83-11), Gaumont-Convention, 15° (828-42-57), Clichy-Pathé, 18° (822-45-01).

13° (523-46-01).

BRIGADE MONDAINE; VAUDOU AUX CARAIBES, film
français de P. Monnier (\*\*):
U.G.C.-Danton, 6° (329-62),
U.G.C.-Gare de Lyon, 12° (343-61-59), U.G.C.-Gobelins, 13°
(338-23-44), Mirrunar, 14° (320-89-52), Mistral, 14° (536-52-43),
Secrétan, 13° (206-71-33), Rex.
2° (238-83-93), Heider, 9° (77011-24), Normandie, 8° (35941-18), Paramount-Montmartra, 13° (606-34-25).

CACTUS JACE, film américain

tra, 18° (606-34-25).

CACTUS JACE, film américain de Hall Nescham. — V.O.;

Cluny-Esoles, 5° (34-20-12),

Elysées-Cinéma, 8° (225-37-90).

— V.I.; Caméo, 9° (246-68-44),

U.G.C.-Gare de Lyon, 12° (342-01-59), U.G.C.-Gobelins,

13° (336-23-44), Murat, 18° (651-99-75). Secrétan, 19° (206-71-33), Convention Saint-Charles, 18° (579-33-00).

CHINATOWN (A., v.o.): Quinte 5° (354-33-49): Oolisée, 8° (2 29-49): P.L.M. Saint-Jacques, (589-58-42). — V.F.: Saint-Lass Pasquier, 8° (387-37-43). LA DERNIERE FEMME (ft., v.o. Pasquier, 8° (387-37-43), LA DERNIERE FEMME (Tt., v.o.): Palace-Croix-Nivart, 15° (374-35-54), DRACULA, PRINCE DES TENE-BRES (Ang., v.o.): U.G.C. Mar-benf, 8° (225-18-45); (v.f.): Min-tral, 14° (539-52-43), DUMBO (A., v.o.): Napoléon, 17° (380-41-45). (380-41-46). LES ENFANTS DU PARADIS (Fr.) : LES EMPANTS DU PARADIS (Fr.):

Ranelegh, 16° (288-64-44).

L'ENIGME DE KASPAR HAUSER
(All., v.o.): Olympic, 14° (542-67-42).

L'EXORCISTE (A., v.o.) (\*\*):
Gaumont-les-Haller, 1= (297-49-70).

FELLINI BOMA (IL. v.o.): A.-Ba-zin, 13° (337-74-39).

FRANKENSTEIN Jr (A., v.o.):
LUZEMBOUTE, 8° (633-97-77); (v.f.):
Les Tourelles, 29° (364-51 93). mar., 21 h.

Luzembourg. 5° (633-47-47); (v.f.):
Les Tourelles. 20° (364-51 28), mar.,
21 h.

LA GUERRE DES BOUTONS (Fr.):
Panthéon, 5° (354-15-02).

LE GUEPARD (It., v.o.): Quartier-Latin. 5° (325-48-65), Marignan, 8° (359-62-62); (v.f.): Edchelleu, 3° (233-56-70), Montparnasse - Pathé, 14° (322-19-23);
Gaumont-les - Halles 1° (2748-70), Gaumont-Convention, 15°
(828-42-27), Wepler, 18° (387-50-70),
Clichy-Pathé, 18° (522-45-01),
HISTOIRE D'O (Fr.): ActusChampo, 5° (354-51-60),
EUFT ET DEMI (It., v.o.): Contrescarpe, 5° (223-78-37),
LA HORDE SAUVAGE (A., v.o.):
Franco-Elysées, 8° (723-71-11),
IL ETAIT UNE FOIE DANS
L'OUEST (It., v.o.): Élysées-Pi-

Show, 8° (225-67-29); (V.L.); Fau-vette, 15° (331-69-74), Capri, 2° (508-11-69), Burlitz, 3° (742-69-33), Montparnasse - Pathé. 14° (322-19-21), Clichy-Pathé. 18° (322-

19-21), Chichy-Pathé. 18° (522-37-41).

JAMES BOND CONTRE Dr NO (A., v.o.): Publicis-Matignon, 3° (359-31-71).

JOHNNY GOT HIS GUN (A., v.o.): La Cief. 5° (337-80-90).

IBMF LA DOUCE (Fr.): Espece rate. 14° (320-99-34).

JULES ET JIM (Fr.): Saint-André des Artz, 5° (325-18-18).

LE LAUREAT (A., v.o.): Chuny-Palace, 3° (334-47-75).

LITTLE BIG MAN (A., v.o.): Hootambules, 5° (334-42-34).

MIDNIGHT EXPRESS (A., v.o.) (\*\*)

Oapri, 3° (508-11-8).

MOLIÈRE (Fr.). Calypeo, 17° (380-30-11) H. Sp.

MONTY PYTHON, SACRE GRAAL (A., v.o.): Cinny-Ecoles, 5° (354-20-12).

LA NUIT DES MORTS - VIVANTS (A.) (\*\*) (v.f.): Richelleu. 2° (723-470). MOUNTERESS 66 (A.) (\*\*) (v.f.) : Richelleu, 2\* (233-56-70), ; Montparname-83, 6\* (23-56-70), ; Montparname-33, 6° (544-14-27).

NOUS NOUS SOMMES TANT AIMES (ft., v.o.) : Saint-Germain Villaga, 5° (634-13-26).

L'GEUF DU SERPENT (A., v.o.) : Palais des Arts, 3° (272-62-98).

LE PARRÂIN (A., v.o.) : Templiers, 3° (272-84-56). LE PARKAIN (A., VA.): Templiers, 3° (27-94-56).

PHANTOM OF THE PARADISE (A., VA.): Baizac, 8° (321-10-60); Quintette, 5° (354-35-40); Espace Gafté, 14° (320-59-34).

LE PORT DE L'ANGOISSE (A., VA.): Studio Bertrand, 7° (783-64-66); Lucernaire, 6° (544-57-34).

PROFESSION REPORTER (D., VA.): Opéra Night, 2° (296-82-56).

Studio Bertrand, 7 (783-64-66);
Lucernaire, 6 (544-77-34).
PROFESSION REPORTER (IL.
v.o.): Opera Night, 2 (286-62-56).
PSYCEOSE (A. v.o.): Luxembourg,
6 (533-97-77).
QUE LA FETE COMMENCE (Pr.):
Ciloche Saint-Germain, 6 (63310-82).
TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR (A.) (\*\*)
(v.o.): Cinoche Saint-Germain, 6\*
(633-10-82).
LE SHERIF EST EN PRISON (A.
v.o.): Studio de la Barpe-Huchette, 5\* (633-08-40); ElyséesLincoln, 8\* (335-36-14); (v.f.):
Parnassiena 14\* (329-83-11); SaintLezare-Pasquiar, 8\* (387-38-43);
Cambrouge, 15\* (734-296).
LA SOURIS QUI RUGISSAIT (A.
v.f.): Espace-Gaité, 14\* (320-99-34),
LES 39 MARCHES (A., v.o.): Action
LA Payette, 9\* (308-30-50)
LES TROIS JOURS DU CONDOR
(A. v.o.): Lucernaire, 6\* (544-57241).

(A. v.o.): Lucernaire, 6 (544-57-34).

VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOU (A. v.o.): Studio Cujas, 5 (354-89-22); (v.l.): U.G.C., Opéra, 2 (261-59-32).

Les festivals PREVERT, Studio 43, 9 (770-63-40). En alternance : L'affaire est dans le sac : Voyage surprise : Drôle de drame; Le jour se lève. WESTERN ET FILM D'AVENTURES AMERICAIN : Marais, 4º (278-47-86) : les Aventures du capitaine Wyati. Wynti.
NIKITA MIKHALKOV (v.o.): Cosmoo, 6- (544-28-80), 18 h.: Partition inachevée pour piano mécanique.
20 h.: ding soirées. 22 h.: l'Esclave --- 20 h: drog scirées. 22 h: l'Esclave de l'amout.

INGMAE BERGMAN, (v.o.) Studio des Ursulines. 5° (354-33-19):

l'Attente des femmes.

CINE - POLAR. (v.o.). Espace - Gaité, 14° (320-99-34): le Piège.

JAMES CAGNEY, (v.o.). Grands Augustins, 6° (633-22-13): l'Enmemi public.

COMEDIES MUSICALES U.S.A. (v.o.). Msc-Mahom, 17° (380-24-81): le Bai des airènes.

STUDIO GALANDE, 5° (354-72-71) (v.o.). 16 h. 10: Bonnis and Olyde; 18 h. 10: Délivrance (°°); 20 h. 10: Salo (\*°): 22 h. 10 et 24 h. : The Rocky Horror Picture Show. 20 L. D.: Gaid (\*\*): 22 L. 10 st. 24 L.: The Rocky Horror Picture Show.

JACQUES TATI. Grand Pavoia. 15° (354-46-35): Mon oncle, Playtime.

FRITZ LANG (v.o.), en alternance: le Tombeau hindou: le Tigre du Bengals: Action République, 11° (505-51-33): Olympic. 14° (525-67-23): Marais, 4° (278-47-22): Olympic Saint-Germain, 6° (223-67-23): Marais, 4° (278-47-35). le Carole infernal.

FRISSON (v.o.), U.G.C.-Marbeut, 8° (225-18-45): la Fille de Frankenstein; Haussmann, 3° (770-47-35): le Carole infernal.

HUMPHREF BOGART (v.o.), Action La Fayette, 5° (878-80-50): Passage to Maineille.

DUSTIN HOFFMAN, Al Facino (v.o.), Olympic, 14° (342-67-42): Bobby Deerfield.

FRANÇOIS TRUFFAUT, 14 juillet-Bastille, 11° (357-90-81): Les deux Anglaises et le continent.

2004 ··

## MERCREDI

GAUMONT AMBASSADE v.o. (700 mm son stéréophonique)

GAUMONT AMBASSADE v.o. (700 mm son stereopnonique)
QUINTETTE v.o. - GAUMONT RICHELIEU v.f. - WEPLER PATHÉ v.f.
GAUMONT SUD v.f. - GAUMONT GAMBETTA v.f.
MONTPARNASSE 83 v.f. - CLUB Colombes - BELLE-ÉPINE Thiois
PATHÉ Champigny - FRANÇAIS Enghien - FLANADES Sorcelles
ARIEL Rueil **JOSCARS**TOUR HELLEUR HELM



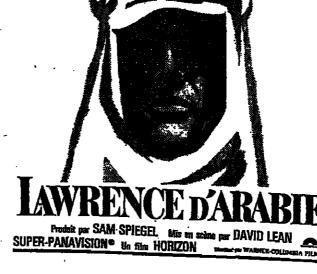

20 h DÎNER CHAMP REVUE

255 F

22 h CHAMP REVUE 170 F

PLACE BLANCHE

606.00.19 / 78.02 et agences

# Un voyage en Océanie

par JEAN-CLAUDE GUILLEBAUD

## NIUE:

## Mais que disent les poètes?

Niue. — Parfois, le voyage penche un peu de côté et frôle le fantastique. Mes quelques pas sur Niue, dos courbé contre le vent, sont le début d'un conte loufoque. Un Belge court à ma rencontre pour m'apostropher en français. « ici, on parle des fruits de la Passion du matin au soir. Je n'en peux plus... » lonesco n'aurait pas inventé plus désarmante « attaque ». Ce n'est pas tout. J'arrive au débotté sur une planète improbable. Un vral pays dont, à ma honte, j'ignorais l'existence. Pas un de ces archipels flous, étirés sur trop d'espace et qu'on met vingt ans à parcourir; non, une seule île toute ronde et simple, embrassée d'un regard au milieu d'un grand vide d'océan. À 8 kilomètres des Cook, à 500 des Samoa, Niue m'attendait ainsi depuis trente-six ans et je ne le savais pas. C'est un bloc de corail exhaussé au-dessus des vagues, ceinturé de falaises où planent les oiseaux, tapissé d'une forêt touffue que troue à sa périphérie la clairière des villages. Une patrie de 21 kilomètres de diamètre, avec ses timbres, son drapeau et ses quatre mille habitants. On devine enfin ce que dut être le giorieux tressaillement des « découvreurs d'Océanie ». Voir une terre surgir du néant et qui vient s'ajouter à ce que l'on sait du monde! C'est mon cas. Et c'est une aubaine.

Il est vral que Niue cultive la singularité. Cette terre, naviguant en solitaire sur une mer où les îles vont par bandes, affirme depuis des siècles sa différence comme une vraie manle. En 1774, elle reçut si mal son « inventeur » que celuici se vengea en la haptisant l'« île sau-vage ». C'était James Cook lui-même, mais comment savoir ? Cinquante-six ans plus tard, ses habitants mirent carré-ment à la porte le Révérend John WIIliams, impétueux moissonneur d'âmes de la London Missionary Society. L'Evangile dut patienter quinze années de plus et plusieurs vaines tentatives — pour parvenir, en 1846, au sommet des falaises. Et y régner. On pourra trouver de quatre mille habitants trouve le moven de parler deux langues bien distinctes, héritées des peuplements successifs : le motu (qui signifie les insulaires) au nord et le tafiti (les étrangers) au sud. Rien ne s'oublie dans une fle... Niue, entin, pour s'inventer un nom (prononcer Nioué) invoque le secours d'une légende maorie dont le ton paraît hésiter entre les Mille et Une Nuits et Charlie-Hebdo. La voilà résumée : un leune homme de l'île voyagea un jour jusqu'à Vavau, dans l'archipel des Tonga. Touché, là-bas, par le feu d'une passion, il demanda la main d'une demoiselle de haut rang. Le père, hélas ! s'était renseigné sur la patrie du prétendant et avait appris qu'il n'existait point, sur cette île solitaire, le moindre cocotier. On n'aime pas beaucoup cela en Océanie i Juste et sage, un peu paternel même, il donna néanmoins deux noix de coco à l'amoureux : « Va les semer dans ton tie et reviens quand les arbres auront poussé. » Ce qui fut fait. Et dit Le mariage eut lieu. Le nom de l'île porterait simplement la trace de

à la blague. Niu'e, lancé comme un défl et traduit librement, cela veut dire à peu près : « Eh I regarde I des noix de

Tout cela, bien sûr, participe d'une tradition vaguement excentrique qui rend plausible en 1980 la présence d'un Belge de Wallonie, harassé par les fruits de la Passion. Il s'agit en l'occurrence d'un expert de la C.P.S. c hargé d'améliorer les techniques locales d'état civil. Rien de plus. Quant aux « fruits » obsessionnels, ils ne dolvent rien à un quelconque fantasme du célibat dans une île puritaine. C'est la principale exportation de Niue, sa richesse unique. On en fait des sorbets rue Saint-Benoît.

Mais peut-on, une fois encore, racon-ter le paysage ? Sûrement pas. Le tour de Niue représente 61 kilomètres, et les quatorze villages qui s'y succèdent ont la même couleur et vivent la même placidité somnolente que ceux de Rarotonga. L'histoire, quant à elle, n'est pas toujours un meilleur recours dans ces pays où elle tient en peu de mots. Les voulez-vous ? Découverte en 1774, protectorat britannique sur sa demande en 1900. Niue fut annexée l'année suivante à la Nouvelle-Zélande. Depuis 1974, elle jouit d'une très large autonomie poli-tique, mais ses habitants — comme ceux des Cook — sont sujets britannomie, alors ? Elle est tributaire de l'aide accordée par Wellington, affaiblie chaque année par l'émigration vers la Nouvelle-Zélande, où vivent déjà neuf milla des ressortissants de l'île. La politique? Elle est embrouillée comme celle d'un chef-lieu de canton. On ne va pas s'y attarder, nulle tragédie ne

Alors, on pense à cette question d'André Mairaux, débarquant au Québec : « Mais que disent les poètes ? » Aucune voie n'est plus « royale » en e redouct tuod ferre fausse monotonie dissimule. J'ai écouté ceux de Niue, qui sont plus nombreux qu'on l'imagine. Easter Toglamana, Phyl-lis Matinua, Birtha Lislmoni... Leurs vers sont amers et doux, mais traversés de sourires. Ils disent le refus des Biancs, bien sûr, et la peur du progrès, avec tous les poètes d'Océanie. Mals deux autres thèmes, plus profonds encore, courent avec leurs mots : la terre et le voyage. Les lisant, j'al sursauté comme lorsqu'on découvre une évidence criarde que l'on n'avait point su voir. Des bribes entières de mes premières escales me sont revenues brusquement : détails, bouts de phrases, images que — depuis Tahiti — j'avais enregistrés sans comprendre leur cohérence. Et pourtant! j'en suis certain désormais, il n'y a pas dans tout le Pacifique de réalités plus fortes que ces deux-là. Elles habitent l'imaginaire océanien, gouvernent la vie quotidienne, organisent - en profondeur - la politique. Ce sont les deux uniques certitudes qui traversent l'incalculable diversité des peuples et des archipels, qui sautent

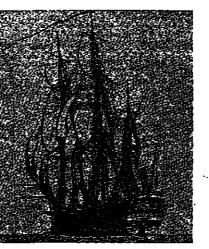

(B.N. cabinet des estamnes )

barrière des langages (mille deux cents recensés en Océanie), établis-sent par-dessus des milliers de kilomètres d'océan d'indéfinissables conni-

l'espace et la nécessité d'une patrie... On devrait comprendre à la seconde, en regardant une carte, que ce continent éclaté, cette infinité d'eau semée de fragiles constellations, ces vides que nulle part ailleurs, la certitude rassurante d'un sol. Aucun mot n'est plus chargé de sens en Polynésie que celui qu'il reste des traditions parle de la terre, de son partage et des mécasion. Les thèses qu'écrivent les jeunes diplômés de l'université du Pacifique sud (Fidili) traitent une fois sur deux du land tenure system dans tel ou tel territoire. La première ralson d'être des juridictions coutumières - partout où elles subsistent — est de trancher les litiges fonciers. En Polynésie, les tupa putuna (livres généalogiques), seules traces tangibles de l'époque obscure d'avant les contacts avec l'Occident servent à définir la filiation des propriétés. Comme si, seule, cette chose importait vraiment. Non point seulement pour affirmer un droit de posséder au sens marchand et occidental du terme, mais pour situer un individu dans l'univers, et à l'intérieur d'un groupe où le lieu de famille, compliqué par la pratique des adoptions, demeure problématique. J'en ai feuilleté un soir avec vieux messages, des traces encore visibles d'humanités disparues. Certains, récités puls réappris de génération en génération, plongeaient leurs racines à plus d'un demi-millénaire de distance. Îls disaient, têtus, sur six ou sept siècles, le ilen de chacun avec tel morceau d'une île, telle pente d'une montagne. L'exemple était polynésien, mais à quelques variantes il eût pu être de Mélanésie ou de Micronésie.

Partout la même obsession. Rattacher l'homme à un point de terre, l'affilier sûrement à un croisement très précis de longitude et de latitude... L'exigence participe davantage de la métaphysique que de l'appropriation vulgaire ; évidemment, c'est la belle et grave revendication humaine d'un point fixe qui vous ancre dans l'univers. Cette « propriété » coutumière, au demeurant, ne doit pas grand-chose au droit particulier et absolu qui est inscrit dans nos codes. Dans la plupart des systèmes océaniens.

elle est conditionnelle et communautaire. C'est un droit inaliénable et qui - surtout - peut s'ételndre avec l'absence. On ne possède donc qu'en-dépôt = et seulement ce que l'on habite = de son labeur (1). L'inspira-

Comment auraient-ils compris en tout cas cet assujettissement poétique à la terre tous ces notaires et colons venus d'Europe, pressés de démembrer ou d'accaparer, d'individualiser aussi, pour la clarté de leurs cadastres, toutes les dentelles de l'Océanie ? Savalent-ils au moins que dans les atolls, le lagon luimême, avec ses grottes et ses coraux, fait l'objet d'un très vieux partage? Presque toujours, ils pulvérisent au nom d'une logique importée les indivisions ancestrales qui attachaient ensemble des humains, sans deviner la gravité de cette déchirure. Sans remarquer que mille et une contestations surnaturelles entouraient cette propriété-là. Protections quittée, tabous limités dans le temps et signes étranges sur les arbres comme Niue (2)... Des indices qui crient pourtant comme des prières. Oui, c'est vrai, dans beaucoup d'Iles d'Océanie, les pement butent sur d'archaiques impos sibilités. Des terres demeurent en friche qui pourraient produire, des plans sont bioqués net par de vieux interdits. Irrationnel ? Anti économique ? Assurément. Mais sommes-nous si sûr que d'autres exigences ne puissent pas primer — décidément — sur celles de la pro-

Partout aujourd'hui, à ceux qui s'attardent sur une île, on raconte des légendes dont le statut d'une terre est l'unique argument. Dans les îles Cook, en 1977, la Commission du Pacifique sud approuva le projet d'un parc naturel sur un atoli inhabité, Manuae. L'autorisation en fut demandée aux habitants d'Aitutaki, l'île la plus proche. Pas un des technocrates bien intentionnés de la C.P.S. n'aurait imaginé que ce projet blen anodin ferait ressurgir plus d'un siècle de mémoire collective. Et pourtant ! Il y a cent ans, des pêcheurs d'Aîtutaki avaient été mangés par les « gens » de l'atoll Manuae, alors habité. Une expédition punitive fut organisée, et toute la population de l'atoil coupable fut ramenée à Aîtutaki pour y être rédulte en esclavage. Ses descendants — ils sont hult cents - v vivent toulours aujourd'hui, mais n'ont pas oublié les liens de « propriété » qui les attachem à leur ancienne patrie. A cause de cela, le parc naturel ne fut pas créé...

La terre, donc, principale figure de des poètes, mais ordre du jour inépuisable pour les assemblées locales.

A ce thème obsédant y répond un autre qui ne l'est pas moins : c'est celui du vovage. Ce n'est pas une banailté. L'histoire du Pacifique tout entier, quand on s'y pionge un peu, est celle de fabuleuses migrations d'un bout à l'autre de l'Océan. Des croisières folles. guidées par les étoiles, des courses intrépides sur des plrogues aux voiles d'écorce tressée, ont peuplé les îles, mélangé les races, tracé d'infinies arabesques sur la mer. Les savants débattent encore — et ils n'ont pas finl des itinéraires originels et du sens de ces navigations. Vinrent-ils d'Asie ou d'Amérique? Furent-lis les frères lointains des Khmers ou ceux des Peaux-Rouges? On sait l'attrait puissant de cette vieille énigme, dont hommes et femmes du Pacifique paraissent garder un souvenir

dans le regard. Je ne me risqueral pas au ridicule d'une opinion. Il me suffit de savoir que le thème du voyage sur la mer est au centre de toutes les cultures oceaniennes. Qu'il n'est pas seulement souvenir historique mais ressort profond, pulsion permanente, civilisa-

li est l'exact contrepoint de l'insularité et de l'enracinement ; le second moteur d'une dialectique millénaire. Voyez donc dans les îles, le rassemblement des villages et des émotions pour célébrer un départ ou accueillir une arrivée; voyez que le concept même d'un « all-leurs » fait briller les yeux et bondir les imaginations. Vous abordez un archipel, et tout de suite on vous ques-tionne ou on vous presse : « D'où vienstu? = En énumérant vos escales, vous voyez s'agrandir les prunelles. Vous voilà chargé d'une puissance bizarre, parce que « vous venez de loin » comme l'étaient, aux yeux des « indigènes », les premiers Européens. L'ailleurs est toujours promesse quand on habite une ile. Et toutes les îles du Pacifique se renvoient l'une à l'autre le même rêve comme dans un jeu de miroirs muitipliés, une rivalité mimétique de l'espé-

Départ, rupture, voyage... Le vieux tropisme est toujours là, et il agit encore, même si des besoins plus vulgaires sont venus le renforcer. Toutes les fles, ou presque, ont leur communauté d'immigrés partis au loin. Mon exemple de Niue n'est qu'un cas limite. Wallisiens ou Tahitiens à Nouméa, Samoans ou habitants des Cook en Nouvelle - Zélande, Néo - Hébridais en Australie, Micronésiens aux Etats-Unis... Partout des migrations et des exils SI la nécessité économique, la surpopula-tion, le chômage et le rêve consommateur les poussent à quitter leur lie, soyez sûr que l'éternelle mythologie voyageuse joue aussi son rôle. Or saiton quelle est la frayeur et la nostalgie de ces émigrés, même enrichis, même installés dans des pavillons de Sydney ou d'Auckland? C'est leur îlen avec le fenue d'origine, leur droit de propriété, leur cordon ombilical qui risque de se rompre. C'est de lui qu'on débat dans les réunions politiques, dans les lettres et dans les journaux. C'est pour en définir la durée et les conditions de survie qu'on s'affronte dans les discours. C'est pour perpétuer et l'entretenir que les émigrés, périodiquement, reviennent «visiter» leur île. Le boucle est ainsi refermée qui unit dans un balancement pétuellement fragile, les deux grandes tentations de l'Océanie : la terre et le voyage, la fixité et le mouvement.

En quittant Niue dans les trépidations d'un vieux DC-4, j'emporte une vérité océanienne qui vaut pour moi-même. Et pour nous. La claire conscience de ces deux absolus entre lesquels, sans cesse, nous errons : la besoin d'une patrie et le courage de la quitter.

(1) Pour ces quelques lignes sur la ques-tion des terres, je dois beaucoup aux conseils avertis de M. François Ravault, géographe à 1º Office de la recherche scientifique et technique d'outre-mer. Qu'il en soit remercié. (2) Land Tenurs in Nins. Institute of Pacific Studies à Suva (flee Fidji).

SAMOAS OCCIDENTALES : LA RICHESSE DES PAUVRES

## MOTS CROISÉS-

#### PROBLEME Nº 2 723 HORIZONTALEMENT

I. Un tas de ficelles, par exemple ; Endroit où l'on tourne. — II. Quand il est fin, c'est un bon poulet ; Bon pour le panier ; Préfixe. — III. On lui doit le découverte d'un courant ; Fournit du

sucre quand il est du Canada. — IV. Endroits où quelquefois se rassem-bient les barbeaux; Parties latérales. — V. Possessif; Invoquée par ceux qui ne veulent pas se frapper. — VI tendu par ceux qui veulent faire ce qui X leur plait. — VIII XI Adjectif pour un XII traite qui permet tout juste de vivre

IV V Prouve qu'on a été vi touché; En couche; Coule en Italie. — VII VII. Parfois gros vIII pour du bœuf; Vieille ville; At- IX IX Adjectif pour un XII marxiste; Princs XII troyen — IX Par-XIII ticipe qui évoque des éclais; Pas in-XIV nocents; Une re-XV

comme une bête. — X. Un cer-certain temps chez les Grecs; le nettoyage des rivières; Ne sont Faire entendre un son de cloché. pas des fines mouches; Peut Faire entendre un son de cloche.

Evoque un pas pour des soldats; S'exprime comme un mandarin.

— XIV. Abréviation marquant le début de la révolution; Arrive parfois en courant; Bon pour le rongeur; Certaine est hormale.

XV. N'est pas chiche quand il est grand; Qu'on rencoutre assez

## VERTICALEMENT

1. Penvent dévorer le bois ; Verts, pour des goujats. — 2. Un agrément d'autrefois ; Susceptible d'être réformé. — 3. Le deuxième calife ; Cri dans un cirque ; Est malade quand il y a des calculs. — 4. Station chez des voisins ; Cherchèe par ceux qui unt l'habi-— 4. Station chez des voisins; Cherchée par ceux qui ont l'habitude de se frapper; Symbole pour un métal blanc. — 5. Peut se mettre en boule; Nom souvent donné à une gouvernante; Attention quand il est petit. — 6. Auteur d'un dictionnaire latin; Qui n'ont donc pas bavé; Occasion de sortie, autrefois. — 7. Affluent du Danube; Peut ravir une maman. — 8. Aura une attitude très entreprenante ; Brillait en Egypte ; Abréviation précédant une addition ; Peuvent être distinguées à la fin d'une lettre. - 10. Pas le nettoyage des rivières; Ne sont appréciée par le buveur; Circule pas des fines mouches; Peut en Italie; Ville d'Allemagne.— suivre le mal.— XIII. Fils arabe; il. Ouvrait tout; Fournissaient

du lait pour les élégantes. — 12. Maivais quand on fait déguster; Un endroit bien précis. — 13. Ne doit pas être mangé par l'herbi-vore; Pilier; Etablit le contact. — 14. Partie de battment; Tas de cailloux. — 15. Sa maison est à Paris : Point répété ; Qui ont donc beaucoup marché.

### Solution du problème n° 2722 Horizontalement

I. Confluent. — II. Lul; Cou. — III. Etalières. — IV. Prier; Al. — V. Tessons. — VI Os; In; Ela. — VII. Un; Amer. — VIII. Agresseur. — IX. Noé. — X. II; Miette. — XI. Effort; Ur.

Bitté par la SARL. le Mosfie.



## Verticalement

1. Cleptomanie. — 2. Outres (cf. bouquin); Goif. — 3. Niais; Ure. — 4. Lésine; Mo. — 5. Loi-ron; Soir. — 6. As; Et. — 7. Ecrasement. — 3. Noël; Leu; Tu. — 9. Tus; Carrier.

GUY BROUTY.

## PARIS EN VISITES-MERCREDI 30 JUILLET

e Saint - Germain - des - Prés » 14 h. 30, façade de l'églisc Mme Allas. c Notre - Dame de Paris », 15 h., portali central, Mme Bacheller. c Paris 2000 », 15 h., portali de Saint-Eustache, Mme Legrégeois. e Hôtel de Sully », 15 h., 62, rus Saint-Antoine, Mime Meyniel (Caisse nationale des monuments histori-ques).

clie de la Cité », 15 h., mêtro Cité (Connaissance d'ici et d'ailleurs), «Hôtel de Lausun », 15 h., mêtro Pont-Marie (Mine Hauller), «Le Marais», 15 h., 25, rue de Sévigné (M. de La Roche). «Le Marais», 15 h., métro Szint-Paul (Résurrection du passé). « Palais Bourbon », 14 h. 45, 32, quai d'Orsay (Tourisme culture). « Synngogues de la rue des Ro-siers», 15 h., 3, rue Malher (le Vieuz Paris).

## JOURNAL OFFICIEL—

Sont publiés au Journal officiel des 28 et 29 juillet 1980 : DES DECRETS

Relatif à l'allocation de lo-gement visée à l'article L 510 du code de la sécurité sociale; Relatif à la sélection, la production, la circulation et la dis-tribution des matériels de multi-plication végétative de la vigne.

DES ARRETER Relatif aux plafonds de loyers à prendre en considération pour le calcul des allocations de

logement;

• Fixant le plafond de loyer

à prendre en considération pour
le calcul de l'allocation de logement aux personnes âgées, aux
infirmes et aux jeunes travail-

leurs ;

Relatif aux modalités de liquidation de l'aide exception-nelle à certains bénéficiaires de prêts spéciaux à moyen terme ;

Portant attribution du diplôme de l'Institut national du sport et de l'éducation physique.

Des listes D'admission au collège militaire de Saint-Cyr en 1980;

D'admission au collège militaire de La Flèche en 1980; D'admission au collège mi-litaire d'Aix-en-Provence en 1980.

## Manteaux, pelisses, capotes...

Les collections d'automnehiver sont présentées durant

PIERRE CARDIN et André Oliver, très en forme, planent sus de nos contingences quotidiennes, leur préférant une l'art porté. Leurs abstractions sussinem eb ruotus tremuo tailleurs, sux carrures génécontrastant l'astrakan Swakara, le daim et le vison en ondes modulées, réalisés aussi en cuir et en tissus multicolores. Les robes du coir se drapent épaules aux chevilles dans un kaléidoscope de hachures

une robe. D'heureuses oppoeitions de tons de vitraux brodés ou pailletés éclairent le corsage manches et jupe virevoltantes.

Morne saison pour Marc Bohan, chez CHRISTIAN DIOR, qui reste fidèle à ses formes blen conques. Les pelisses superconfortables sont sulvies de biousons étirés, cette fois, en manteaux resserrés au cenou et de grandes capotes en drap de couleurs 'sources, à taille basse et ampleur profilée. Elles s'ouvrent sur des ensembles à veste stricte, blouse imprimée cravatée et jupe porteieuille, le tout en coloris différents. Seules ressortent les robes de crépt



JEAN-LOUIS SCHERRER : tailleur en drap de laine noir de euil réchauffé d'une casagne de Sw anneaux de renard, ajustée au corps par un correlet à « giands » de fourrure. Porté avec une toque de renard ornée d'une broche

sibles sur des vestes très épaulées, des blousons aux dos travallés en ellipses ou allerons de requin, et des pantaions fuseaux habillent aussi les lambes des modèles à mi-cuisse.

JEAN JOHN SCHERRER RUGcombe à son tour aux séductions du charme slave avec une collection magistralement réussie, qu'il met encore en valeur sans l'alourdir ni la déguiser. Ses tailleurs de tweed ou de vigogne moulent le busie et s'arrondissent aux hanches en basques ouriées de vison, comme les larges jupes au mollet. Le thème de la tunique est repris en manteaux sept-huitlèmes ajustés, en robes, voire en pylamas du soir, traité en opposition de noirs mats et brillants, en imprimés de fleurs cachant le fond et en dentelles rebrodées. Mais son vêtement le plus original, c'est la casaque de Swakara noir, aux emmanchures en anneaux de

tuny, faites d'impalpables pé-tales irisés, et quelques mo-dèles courts s'enroulent autour du corps en coupes dont la simplicité n'est qu'apparente.

En natte amélioration, Francols Broca, chez GILBERT FE-RUCH, adoucit et varie ses formes, notamment les manteaux, avec des capotes de cocher en gros drap à carreaux-fenêtres. Les talllaurs destinés aux femmes actives, doivent leur volume aux effets de manches élargies de crevés, sur des jupes asymétriques. Des casaques de jockey en velours bicolore se portent sur des robes de crépuscule et les pantalons.

TED LAPIDUS continue ses tailleurs aux vestes strictes et jupes droiles, habillés cette saison de blouses à triple jabot en tons sourds ou poudrés, suromés, comme certaines redingotes et de grands manteaux. NATHALIE MONT-SERVAN.

BREF -

## MAISON

UN CRÉPI ÉLASTIQUE. - Un nouveau crépi a une texture assez élastique pour colmeter le falencage des murs. Il s'utilise aur des façades en ciment, des murs de clôture ou, dans la maison, pour donner un aspect rustique à une pièce. Ce crépi, dont les aspérités restent souples (plus d'égratignures en froient un mur), existe en blanc, ton pierre, crème ou gris clair. Il s'applique au rouleau et sèche en douze heures maximum. Sulvant le grain souhaité, son pouvoir couvrant est de 0,800 kilo à 1 kilo au mêtre carré. Il est vendu en bidons de 3 kilos, 3 klios ou 18 klios, aux prix de 80 F. 190 F ou 410 F environ.

## TRANSPORTS

🛨 e Crépilastic » Novémail. en

S.N.C.F. : SUPPLÉMENTS EN CAR-NET. — Pour faciliter l'accès de ses trains à supplément, la S.N.C.F. mettra en service, dans le courant du mois d'août, « le supplément par carnet de coupons .. Pouvant être acquis à l'avance, chaque carnet comportera quinze coupons utilisables par un ou plusieurs voyageurs, en une ou plusieurs tols, dans tous les trains à supplément sur leurs parcours Inté-

## VIE SOCIALE

EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL. -La Caisse d'assurance-maiadie das travailleurs salariés communique, à propos de nouvelles dispositions intervenues en matière d'heures dorénavant, les assurés sociaux maisdes ou victimes d'un accident vail, ne pourront s'absenter de leur domicile que le matin, entre midi, entre 16 heures et 18 heures.

## VIE PROFESSIONNELLE

LES ÉLECTIONS AUX CHAMBRES DES MÉTIERS. — L'Association nationale de conjoints des professions artisanales libérales et commerciales attire l'attention des épouses d'artisans sur le fait que pour être éligibles aux chambres des métiers, elles doivent se faire inscrire avant le 31 juillet.

## TROISIÈME AGE

« ADAPTABILITÉ ET VIEILLISSE-MENT ». - Tel sera la thème de la neuvième conférence internationale de gérontologie sociale organisée à Québec, au Canada, per le Centre international de gérontologie sociale, du 27 au 30 août 1980. ★ C.L.G.S. T 766 52 28.

## MÉTÉOROLOGIE





PRÉVISIONS POUR LE 30 JUILLET A 0 HEURE (G.M.T.)



France entre le mardi 29 juillet à

France entre le mardi 29 juillet à 6 heure et le mercredi 29 juillet à 24 heures :

La zone d'orages qui abordait nos régions voisines de l'Atlantique dans la nuit de lundi à mardi traversera tout le paya. Elle sera suivie d'une hausse du champ de pression. Une autre perturbation, moins active, devrait atteindre l'ouest et le sudouset de la France jeudi matin.

Martredi matin, il y aura encore des orages ou des pluies éparses du Pra-ce-Calais à l'Aissee, au Jura, aux Aipes et à la Corse. Sur le reste de la France le temps sera souvent brumeux, sauf dans la vallée du nurs, 28 et 16; Mice, 24 et 19; Pan, 33 et 16; Pan, 27 et 17; Pan, 33 et 18; Berdeaux, 29 et 16; Mice, 24 et 19; Pariginan, 25 et 18; Rennez, 28 et 18; Brasbourg, 26 et 17; Pointe-à-Pitre, 31 et 24.

Cours de la journée, les orages s'éloignement chamie et le temps sera souvent prumeux, sauf dans la vallée du nurs, 28 et 16; Tolouse, 31 et 17; Pointe-à-Pitre, 31 et 24.

Cours de la journée du 28 juillet; Températures (le premier chiffre maximum enregistré au cours de la journée du 28 au 29): Ajacde, 25 et 15 degré; Harrier, 35 et 16; Bordeaux, 27 et 16; Cherbourg, 27 et 15; Grenoble, 30 et 16; Lille, 28 et 18; Lyon, 29 et 17; Pan, 33 et 16; Tolouse, 24 et 17; Pointe-à-Pitre, 31 et 24.

Cours de la journée du 28 juillet; de cours de la journée du 28 au 29): Ajacde, 25 et 15 degré; Risritz, 35 et 14; Bordeaux, 27 et 16; Cherbourg, 20 et 17; Dijon, 29 et 15; Grenoble, 30 et 16; Lille, 28 et 18; Lyon, 29 et 17; Pointe-à-Pitre, 31 et 24.

Cours de la journée du 28 juillet; de cours de la journée du 28 au 29): Ajacde, 25 et 15 degré; Risritz, 35 et 14; Bordeaux, 27 et 16; Cherbourg, 29 et 17; Dijon, 29 et 15; Rennes, 29 et 16; Mice, 24 et 19; Paris-Le Bourget, 27 et 17; Pointe-à-Pitre, 31 et 24.

Cours de la journée de la mardi traversera du 28 au 29): Ajacde, 25 et 17; Eo decourd, 20 et 15; Cherbourg, 20 et 17; Dijon, 29 et 15; Grenoble, 30 et 16; Cherbourg, 20 et 17; Dijon, 29 et 16; Mice, 24 et 19; Paris, 20 et 18; Rennes, 20 et 18; Rennes, 20 et 18; Re

26 et 14; New-York, 28 et 24; Palma-de-Majanque, 22 et 18; Rome, 30 et 19; Stockholm, 25 et 16; Téhéren, 37 et 32. Presion atmosphérique réduite au niveau de la mer, à Paris, le 29 juli-let, à 8 haures; 1.007,2 millibars, soit 755,5 millimètres de mercure.

soit 755,5 millimètres de mercure,
LE TEMPS JUSQU'A JEUDI
Jeudi, il fera bezu et chand sur
la plus grande partie du pays. Cependant, sur les régions cottèmes de
l'Atlantique, les passages nuageux
seront par moments abondants et
donneront quelques orages. Jusqu'en
fin de semaine, le temps restera
généralement beau et chaud. Les
tampératures atteindront souvent
30 degrés l'après-midi. Des orages
sont encore à craindre sur l'Ouest
et le Sud-Ouest.
(Documents ét a blis avec le (Documents établis avec le

## La « cabale » ou l'« acrostiche »

pes », nous indiquons la première lettre du premier mot et la der-nière lettre du dernier mot de la phrase. Trois cases sont neu-tralisées. Afin d'alder un peu les « cedi-

I. Sert à cacher des rougeurs.

DEFINITIONS

L'acrostiche (nom masculin ; du prec acros, « sommet », « extrémité », et stichos, a vers ») est généralement une petite pièce poédique composée d'autant de vers « mot » ? L'acrostiche (nom masculin; du grec acros, « sommet », « extrémité», et stichos, « vers ») est généralement une petite pièce poétique composée d'autant de vers qu'il y a de lettres dans le mot qui en constitue le thème ou en fait le sujet. Chaque vers commence par l'une des lettres de ce mot, de manière que les initiales du vers se suivent dans l'ordre des lettres du mot. Calui-ci est donc reproduit verticalement. Ce jeu — poétique ou non — peut être rendu plus difficile encore par la recherche d'un acrostiche douhlé, triplé ou quadruplé.

Notre titre évoque l'acrostiche

recherche d'un acrostiche doublé, triplé ou quadruplé.

Notre titre évoque l'acrostiche historique réalisé — sans complaisance l — sur le nom des cinq membres du consell particulier du roi d'Angleterre Charles II (cabal signifiant « cabale ») : Cliffort, Ashley, Buckingham, Arlington, Lauderdale.

A titre d'exemples, nous proposons un acrostiche triplé sur des mots de six lettres :

I. Sert à cacher des rougeurs.

— II. Les catacombes, par exemble.

— mais pas au chat. — IV. Papillonacée à fleurs rougeâtres ou fauncée à fleurs rougeatres ou fauncée à f

TRANSFIGURATION A M A D O U RADIOTELEPHONIE MASSUE ACCOMPLISSEMENT ENTETE

CIRCONSCRIPTION NEUTRE ANAPHRODISIAQUE EN CRER NEUROCHIRURGIEN RIEHEN

TRINITROTOLUENE

Les acrostiches étant respec-

Les acrostiches étant respectivement : traçant et raciner ; de la difficience de la définitions ci-des-sous, nos lecteurs doivent remplir le mille de contre Cele étant. A l'aide des définitions ci-des-sous, nos lecteurs doivent rem-plir la grille ci-contre. Cela étant — XVI. Permettait, entre

VIII! XIV XVII

de repérer un briscard. — XVII. Partie d'arc. — XVIII. Fertilisation démodée. — XIX. Qualifie un intérêt excessif. — XX. Pour lui, Rodez est une capitale, et non une préfecture. — XXI. Remonitant pour ceux qui ont une bonne descante. — XXII. Pour lui, la pénurie d'énergie est constante. — XXIII. N'habilisit pas les nobles.

J.-P. COLIGNON.

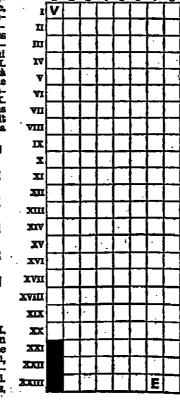

## CARNET

Lise, Marie, Lois et Alain JACOB sont très heureux d'annon-cer la naissance de la petite

je 24 juillet. Mas da Doul, 30870 Aigues - Vives (Gard). — M. Jesn-François DAUDRIX et Mme, née Michèle Risiland, et Anna-Sophie, ont la jole d'annoncer la naissance de

Romain, Paris, le 23 juillet 1960.

— M. Alsin ANGELINI et Mme, nés Brigitte Cavé, sont heursux d'annoncer la naissance de Céclle, le 24 juillet 1980, à Neuilly.

 M. Jacques BACHELIKE et Mine, née Faidherbe, Fabienne et Anne-Sophie, sont heureux de faire part de la naissance de Charles-Henri, le 18 juillet. 40, avenus Foch.

### Fiançailles

— Aude de SAINT-LOUP et Gilles PAGES ont la joie de faire part de leurs tiangalles.

- On nous prie de faire part du mariage de M. Patrice SEPULCHRE, fils du capitaine Michel Sepulchre, mort pour la France, et de Mme, née Geneviève Pétiniaud,

Mile Françoise BOULEAU, fille da M. Charles Bouleau et de Mme, née Wanda Rabaud.

ris de M. Germain ARIS,

La caremonie religiouse sera célé-hree le mercredi 30 juillet, à 8 h. 30 précises, en l'égites Saint-François-e-Seles, sa paroisse, où l'on se réunira. L'inhumation sura lieu su cime-tière de Montmartre dans le cavesu de famille.

— Le docteur et Mme Pierre Blanc-Jouvan, François et Claire, Isabelle, Thierry et Florence, M. et Mme Jacques Blanc-Jouvan, Claire, Anne, Marc et Christine, M. et Mme Kavier Blanc-Jouvan, Laurence, Hubert et Guillaume, ont la douleur de faire part du décès de Mme Lucien BLANC-JOUVAN, née Autoinette Bérard, mine Lucien Rilant-Julyan,
née Autoinette Bérard,
survenu le 23 juillet 1980, dans sa
quatre-vingt-dirième année,
La messe de funérailles a été célé-brée le vendredi 25 juillet 1980 en
l'église de La Fischère (Isère).
Grenoble, Lyon, Paris,

- Nous apprenons avec peine le décès de

## Philibert CARRANI.

auden collaborateur du « Monde », surenu le 26 juillet 1990.

La cérémonie religieuse se déroulers en l'égilse Saint-Hermein, à Bagneux (92220), le mercredi 30 juillet, à 14 heures, l'inhumation ayant lisu au cimetière communal de Bagneux.

[Né le 18 décembre 1915, Philibert Carrani a collaboré aux services administratifs du « Monde » du 30 janvier 1945 au 31 décembre 1977, dats à laquelle il abandonne ses fonctions de sous-chef du service des abonaments.

service des abonnements,
«Le. Mande» présente à sa famille
ses sincères condoléances.]

- On nous prie de faire part du rappel à Dieu de

## M. Jean-Jacques CORNET-EPINAT,

décédé accidentellement à Mande-lieu, le 27 juillet 1989.

De la part de :

Mme Cornet-Epinat,

M. et Mme Philippe Cornet-Epinat,

MM. Jean et Jacques Cornet.

Un service religieur sera célébré en la chapelle du château d'Eze, ce jour 29 juillet 1980.

Un service religieur sera célébré à Paris, à une date ultérieure.

— Son épouse Sylvie,
Son fils Romain,
Ses parents Pierre et Yvonne,
Ses parents Pierre et Yvonne,
Ses basur - parents, frères, sœur,
besux-frères, belles-sœurs,
Les families Chariot, Rouche et
Rouher,
ont eu la douleur de pardre, le
12 juillet 1980, dans un accident de
la route, à l'âge de trente-cinq ans,
Olivier CHARLOT.
Il a été inhumé dans l'intimité
à Albspierre (Cantal).
Le présent avis tient lieu de fairepart.

78, rue de la Folie-Regnanit, 75011 Paris. 7. rus do la Corne, 77300 Fontainebles

Line

— On nous prie d'annoncer la décès de Mme Pierre GEISENBERGER, née Danon.
survenn à Cannes, le 23 juillet 1989,
dans sa quatre-vingt-septième année.
De la part de :
M. et Mme Hervé Falcon et leurs enfants. M. et Mms Charles Celli et leurs Et de toute sa famille, st. avenue de Grasse, 05408 Cannes. 18, rus Tarbé-des-Sablons, 95600 Raubonse.

Depuis le début de l'élé,

peut-être l'aurez-vous remarqué,

les carectéristiques et les ten-

dances, je dirais, si j'osais, poli-

tiques, de nos lournaux télévisés

de 13 heures et de 20 heures, se

sont encore accentuées. Il suffit

de peu de choses, notez, un ton,

un sujet, une elmple allusion

parfols, pour en donner l'impres-sion. Ainsi, la deuxième chaîne

a-t-olle paru plus souciouse que

iamais de préserver et sa liberté

d'expression et ses distances à

l'égard de l'Elysée. En voici

quelques preuves piquées au hasard de la fourchette la

Le fait de prononcer le nom de Mme Giscard d'Estaing deux

mercredis de sulte au soir de la

parution du Canard enchaîné

iençant, puis relançant, F « ef-

taire » des actions Elt - Rhône-

Poulenc. La véhémente déclara-

tion d'un membre du syndicat de le police au lendemain des atten-

tats contre Chapour Bakhtlar et

Salah Bitar : il parlait des salles

d'armes installées dans les sous-

sols de certaines ambassades

pour permettre à des « diplo-

mates tueurs » de s'entraîner à

la chasse à l'homme, et accusali

carrément le gouvernement d'ir-

responsabilité dans la façon

d'utiliser les forces de l'ordre,

inutilement employées à des sur-

PREMIÈRE CHAINE : TF 1

ARMS.

Mark Tour State State

Money directions

Back Shirt

Hetting:

L'BAThe Hear

Potrice by the

desire to

F Princer Data PAU

a Si jat

to the finance of the Paperson of the Paperson

Million CARLEY

De Se de la companya de la companya

De Material ...

Marie . .

Figngellies

Cete:

Military No. 17.

Meistence:

## **CARNET**

## RADIO-TÉLÉVISION

l'U.D.F. à la présidence de la

République dans l'opinion de

beaucoup, il est la presque aussi

souvent que le chef de l'Etat.

On le vu pendant le Tour de France. On le revu, seul homme

politique trançais présent à

Moscov, harponné samedi soir

invité spécial de TF1 lundi è

13 heures. Il a eu ici et là une

reuse en osant prétendre que

la bourgeoisie sime la leunasse

- saignante », la jeunesse qu'elle

envoie se faire tuer dans des

confrontations et des guerres

pour défendre ses privilèges de

classe, alors que « nous » — sous-entendez les communistes,

— on alme la jeunesse qui alme

vivre, apprendre et travailler, etc.

Ceux qui vont au casse-pipe en

Alghanistan sont russes que l'on

sache. El l'on ne voit pas très

bien dans quel conflit les jeunes

Européens risquent aulourd'hui

Enfin, la mort du chah a sauvé

les lournaux du dimanche de la

pauvreté et de la brièveté qui

à fait inadmissible pendant les

Pour ceux qui regardent la télé-

vision, le week-end ne se dis-

tingue guère, en effet, du reste

CLAUDE SARRAUTE.

de perdre la vie.

M. et Mme Gérard Moussé, M. et Mme François Juhel et leurs enfants, M. et Mine Jacques Dhery et leurs

M. et Mine Jacques Dheiry et leurs enfants, M. et Mine Jean-Paul Pupil, M. Louis Juhel, M. Louis Juhel, M. et Mine Paul-Henry Hansen-Catta et leur fils, M. et Mine Marie-François Pascaud et leur fils, M. et Mine Henri Sacchi et leurs enfants. enfants, M. Henri Juhel,

ses enfants et petits-enfants,
Les familles Juhel, Martin, Barrouyer, Poszo di Borgo, Labis,
Et toute l'Action française,
ont la douisur de faire part du
décès de
Pierre JUREL,
Campalet du ma

Camelot du rol, endormi dans la paix du Seignsur, muni des sacrements de l'Eglise, le samedi 26 juillet 1980, dans sa soixante-dixième annét.

La cérémonie religieuse sera céléprée en l'église Notre-Dame-des-victoires, place des Petits-Pères, Paris (1°1), le jeudi 31 juillet 1980, à 16 haures.

L'inhumation aura lieu à l'issue de la cérémonie au cimetière de Vangirard.

Vaugirard. 14. rue Clavel, 75019 Paris.

— Aspects de la France et la Restauration nationale ont la douleur
de faire part du décès de
M. Pierre JURIEL,
ancien chef des Camelots du roi,
membre du comité directeur
de l'Action française,
secrétaire général
de la Restauration nationale,
rappelé à Dieu, muni des sacremants de l'Eglise, le 26 juillet 1980,
à minuit.
Les obsèques seront célébrées le
jeudi 31 juillet, en le basilique Notrebame-des-Victoires, place des PetitsPères, Paris (1°), à 16 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

— On nous prie d'annoncer la mort de Guy LÉVIS-MANO,

Jean Garamond
pour ses poèmes de captivité,
crésteur des Editions G.L.M.
Les obsèques ont eu lieu dans la
plus stricte intimité.
(Le Monde du 29 juillet.)

— On nous prie d'annoncer la paisible entrée dans son repos, an sa quatre-vingt-unième année, de Olga MONOD, née Pickova, survenue à Paris, le 25 juillet.

De la part de Théodore Monod, ses enfants et petits-enfants.
On se réunira le mercredi 30 juillet, à 16 h. 30, au cimetière de Châtillon-sous-Bagneux (92330), rue Pierre-Rrossolette.

Le soir venu, Jés us leur dit : e Passons à l'autre rive... 3

rive...» 14. quai d'Orléans, 75004 Paris.

 Nous apprenons le décès du contre-amiral Maurice PACAUD, survenu le 27 juillet 1980, à Poitiers. survenu le 27 juillet 1980, à Poitiers.
(Né le 8 janvier 1988 à Sommières-de-clain (Vienne), Maurice Pacaud fut, après l'Eccie navale, observateur puis pilote d'ariation, et fit une grande partie de sa carrière dans l'aeronàstique navale, dont il commanda la file région en 1957-1958. Il prit alors le commandement du ports-avions « Bois-Belleau », puis fit par-tie de l'étal-major particulier du pràsi-dent de la République de 1959 à 1961. En octobre 1962, il est promu contre-amiral et nommé inspecteur des réserves de la marine. En 1964, il commande les forces navales de l'océan indien et la base de Diègo-Suarez, an Ripublique mal-gache, jusqu'à son passage dans le cadre de réserve en octobre 1965.]

M. et Mme Denis Pérotin, M. et Mme Robert Pérotin, m. et mine etnest Hieri, M. et Mine Bernard Pérotin, M. et Mine Jean-Jacques Bieri, Et toute la famille, ont la grande douleur de faire part du décès accidentel de

Blaise PIROTIN,

survenu le 23 juillet 1980, dans sa huitlème année. Les obsèques ont été célébrées au Mesnil - sur - Estrés, dans l'intimité familiale.

11, villa Saint-Pierre, 94230 Charenton-le-Pont.

## ABONNEMENTS DE VACANCES

Des dispositions out de prims pour que nos loctours en villégialurs en Prance ou à l'étranger puissent trouver leur journal chez les dépositaires.

Muis, pour permetire à ceux d'entre eux, trop floipnés d'une applomération. L'être assurés de lire la Mondé, nous acciptons des étomenments de vacences d'une durés minimum de deux semaines, aux conditions suipaules. jemanno Dajušes

FRANCE : Quinza jours ...... 4 F Un mois et demi ...... 36 F Deux moss ..... 140 F Deux mois et demi ..... 131 F

Truis mois ..... 202 F FIRANGER (vois mozicele) : Un mois et dami ...... 191 F Deax mois ...... 259 F Deux meis et deuk ..... 308 F

PÚROPE (arion) : Trois semaines ...... 185 F Deax mois et demi ..... 362 F Trois mois ...... 467 F

Dans ous tarifs sout compris les frais fixes d'installation d'un abonsement, le montant des numéros demendés et l'affran-chisaement. Pour facilites Pinsnuméros demandés el Fajfran-olizarment. Pour justifier Pina-cripcion des abonnaments, nous prions nos lecteurs de bien von-leir nous lés transmettre accom-pagnés du réglement correspon-dent dit jours les molas évent leur départ, un rédigents les nom-et adresse en latires mujuscules. — M. et Mme Alain PIERRET, Anne et Hélène, ont le très grand chagrin de faire part du décès subit de

— M. et Mme Robert Schneeberg.
Et toute le famille,
annonce le décès de
Janine SCHNEEBERG,
Les obsques ont en lieu dans
l'intimité,
8, rue de Levis, 75017 Paris.

Le courseir et mine countin es leurs enfants,
M. et Mine Jacques Sol et leurs enfants,
ont la douleur de faire part du décès de
M. Charles André SOL,

Provence.

Les obsèques ont été célébrées dans
l'intimité à Barrais-Bussols (Allier).

Cet avis tient lieu de faire-part.

Gaby SYLVIA,

Mme veuve Jacques BENMUSSA, née Emilie Israël,

— Marta Andras de March, pro-fondément énue de tous les témoi-gnages d'amitié reçus lors de la dis-parition de son mari. Aimé de MARCH, et dans l'impossibilité dy répondre personnellament, remercie du fond de son cour tous les amis qui l'ont accompagnée dans sa peine.

— M. Nathan Frenkel,
M. et Mme N. Pinhas,
M. et Mme Harry Frenkel,
Et toute la famille,
très touchés des marques de sympathie qui leur o

Mme Nathan FRENKEL,

adressent lours sincères remercle-ments. Les familles Gabut, Bruant, Chavaneau Houe, remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur douleur lors du décès de

Mile Odile SABATIER.

Anniversaires

— Le 10 août, fl y aura trois mois que disparaissait, à l'âge de soizante-dix ans, en son domicile à Paris, François MORIN-FORESTITER. [Ancien étève de l'X (promotion 1930), engagé dés 1940 dans la Résistance active, François Morin-Forestier dut passer en zone Sud en tévrier 1942, et devint chef d'état-major national d'armée secrété du mouvement Combat. Arrêté, il s'évada en mai 1943 et fut envoyé à Londres, où, à partir d'octobre, il assuma les fonctions de chef de la délégation permanente de la Résistance.

SCHWEPPES: l'original en deux exemplaires, « Indian Tonic » et SCHWEPPES Lemon.

ROBLOT S.A.

227-90-20

ORGANISATION D'OBSÈQUES

dossiers et documents

Le Monde

LES RÉFUGIÉS LA DIVISION

INTERNATIONALE DU TRAVAIL Le numéro : 2,50 7 -

Abonament un in (dix numéros) : 35 P

survenu à Bormes-les-Mimossa, le 25 juillet, dans sa dix-septième année.
Ambassade de France à Belgrade. 26, rue du Commandant-Mouchotte 175014 Paris.

— Aix-en-Provence, Barrals-Bussols, Mme André Sol, M. et Mme Meltzer et leurs hiants, Le docteur et Mme Gouillon et

général de brigada (C.R.), croix de guerre 1914-1918, de la Légion d'honneur, leur époux, père, grand-père, survenu le 20 juillet 1880, dans sa quatre-vingt quatrième année, à Aix-en-Provence.

— Ses parents, sa fills, son frère ont la douleur de faire part du décès de

survenu le 26 juillet 1980. Cet avis tient lieu de faire-part. (Lire page 11.)

Erretum

- Dans l'avis de décès de

Remerciements

18 h Jaux olympiques d'été à Moscou.

Bors (querts de finale), haltérophille (finale
110 bilos).

20 h Journal 20 h 30 Série : Mathias Sandort. Réalisation Jean-Pierre Decourt, see L Bujtor, J. Speidei, C. Giraud, M. Peitach, 21 b 20 Documentaire ; Les Français du bout du

— Mme Robert Salman,

M. et Mme Christian Salman,
Les collaborateurs de PublicationsElysées,
profondément touchés par les marques de sympathie qui leur ont été
témotignées à l'occasion du décès de
M. Robert SALMAN,
prient toutes les personnes qui se
sont associées à leur peine de trouver
ici l'expression de leurs sincères
ramerclaments.

22, avenue de Suffren, 75015 Paris.

22, avenue de Suffren, 75015 Paris. 91, Champs-Hysées, 75008 Paris.

DEUXIÈME CHAINE : A 2 18 h Récré A 2.

Le fantôme de l'espace ; Mila Rose et Charlemagne ; La Diabolo. 18 h 30 C'est la vie.

22 h 35 Jeux olympiques d'été à Moscou. Résumé filmé de la journée. 23 h 35 Journal.

Un Français su Mezique.

Goulven Elie, un Breton de Saint-Briene, est parti, à seize ans, en Afrique. Il est aufourd'hut professeur au lyoée franco-mezione de Mezioo en même temps qu'il enssigne le yoga.

2 h 5 Musiciens du soit.

Avec l'Ensemble Entena et les musiciens de

Avec l'Ensemble Eubans et les musiciens de Provence.

18 h 50 Jeu : Des chiffres et des lettres. 19 h 20 Emissions régionales. 19 h 45 Variétés : Maman, si tu me voyais.

Journal 20 h 35 Les dossiers de l'écran : « Du fez dans

Mardi 29 juillet

Façons d'informer

Le week-end ne se distingue guère

à Paris, et M. Edouard Lozanski

écouter dans nos studios une

interview de son épouse restée

en Russie contre son gré. La

chaleur aussi et la générosité

avec lesquelles Patrick Polyre

d'Arvor a présenté un simple

lalt divers, l'histoire des handi-

cacés mentaux expulsés d'une

piscine municipale. Et puis la

facon de résumer l'affaire de

Broglie avant d'interroger, sens

aucune compleisence. M. Michel

Khmers rouges s'entretenir d'une

iaçon hardiment agressive avec le successeur de Poi Pot.

Quand le dis nos politiciens

attention, pas tous! Alnsi M. Chirac est-il pratiquement

interdit d'antenne partout, et

depuis longtemps. Il peut faire

dra, personne ne songera à lui

demander de venir nous les

répéter de visu. On se conten-

tera, dans le mellieur des cas.

de les résumer brièvement à

M .Georges Marchais, en revanche, passe sens arrêt. Allié objectif du candidat probable de

piques, retransmis sur les deux

cheines, sans aucun commen-

taire autre que strictement

sportil, il n'y a pas un dissident

trenstuge d'Union soviétique qui

ne passe immédialement à

l'écran d'Antenne 2. Ainsi avons-

nous yu presque coup sur coup

M. Vladimir Borissov éciater en

sanglots en nous expliquant que

sa femme avait été victime, à

ses veux, d'un assassinat

maquilié en accident de la route

per le K.G.B., M. Leonid

Tout cela contrastalt assez

vivement avec le style nettement

plus officiel de la première

chaine. Sur ce dernier point, en

particulier. Le, en l'absence de Roger Gicquel — Il prend de

- l'ancien ministre de l'Intérieur

a pu exposer interminablement

son point de vue devent un

interlocuteur chargé, en lui

envoyant la réplique, de jouer les augustes de soirée. Cette

attention déférente et polis

réservée à nos politiciens, les

journalistes de TF 1 se vanteni

de la laisser au fond d'un pla-

card quand ils bouclent leur

valise pour aller chez les

le ciel ».
Téléfilm de J. Jameson; réal. F. Calliaud.
Avec R. Crenna, E. Ashley, D. Dukes...
Une catastrophe sans précédent mênace
l'Arizona: une comète se dirige vers la
Terre. Le gouvernement américain ordonne
de gerder l'injurnation secrète alin d'éviter
la panique.

la panique.

2 h Débat : Les dangers venus de l'espace.

Avec MM. G. Israel, physicien au C.N.R.S.;

J. Audouze, directeur de l'Institut Castrophysique au C.N.R.S.; A. Vidal-Madjar,
matire de recherches au C.N.R.S.; P. Lena,
astrophysicien ; J. Delumeau, projesseur au
Collège de France; D. Malaise, de l'universté de Liège.

23 h 30 Journal.

TROISIÈME CHAINE : FR 3

19 h 10 Journal

19 h 40 Pour les jeunes.

Les aux perches : la chaîne alimentaire ;
Les couleurs du tamps de l'été.

20 h Les Jeux.

20 h 30 Cinéma pour tous : « la Brigade des

Film américain de W. Eale (1968), avec J. Caan, M. Sarrasin, B. Scott, D. Stroud, P. Petersen, M. Burns, M. Vincent, H. Ford. (Rediffusion.) En 1862, sept jeunes gens de Dallas, brûlent d'un enthousiasme naij, partent rejoindre

les forces sudistes pour lutter de leur côté. Leur idéalisme est mis à rude épreuve. Un film sur la guerre de Sécession où dominent l'ameriume et le désenchantement. Attachent, malgré certaines faiblesses de la mise en seène.

FRANÇE-CULTURE

18 h, 30, Du côté de O'Henry : L'amour et la

ervitude.

19 h. 38, Sciences : Sauver l'esprit et les plantes des jardins ancians.

20 h., Dialogues avec... J.-L. Barrault et M. Marceau L'art du mime.

21 h. 15, Husiques de notre temps.

22 h. 30, Nuits magnétiques : Avignon uitra-

FRANCE-MUSIQUE.

14 h., Un grand soleil charge d'amour (suite) :
cle Tombereau de Couperin » (Eavel), par
l'Orchestre du Concertgebow d'Amsterdam,
dir. B. Haitink, cA la manière de Eavel »
(Casella), par Lia de Barberija, piano.

18 h., Festival de Bayreuth 1989 (en direct): els Walkyries, la Térralogie (B. Wagner). par l'Orchestre du Festival, dir. P. Boules, avec P. Hofmann, M. Salminen, D.-M. Intyre,

J. Altmeyer, G. Jones, H. Schwarz, C. Reppel, K. Middleton (Acte III); à 20 h. 25: Acte III. 22 h., Les Nuits d'été. Le nouvel instrument ; le nouveau piano; œuvres de Schönberg, Bartok, Stravinski, Chostakovitch, Messiaen, Cage, Xenakis et Stockhausen; 23 h., Evo-cation des grandes villes d'Europe: Glasgow.

## Mercredi 30 iuillet

en 1648, l'élève Jean-François du Gourray conduira une véritable émeute. 22 h 5 Document : Hollywood California. L'humour de William Klein pour décrire un Hollywood qui n'est plus ce qu'il était. 23 h 5 Sports : Jeux olympiques. Résumé de la journée.

19 h 40 Pour les jeunes.
Le lac aux perches : la progéniture des perches ; Carroyage.

20 h 30 Cinéma : « la Guerre des bootieggers ».

h 30 Cinéma : « la Guerra des bootleggers ». Film américain de R. Quine (1970), avec P. McGoohan, A. Aida, R. Widmark, M. Johnson, W. Geer, J. Williams, S. Zeenor.

A Pépoque de la prohibition, un agent lédéral s'assure le concours d'une irtpouille et d'un tueur pour s'emperse de 600 litres de milière distillé clandestinement par un jeune agriculteur.

La mode rétro dans un film d'action réalisé avec brio et qui fait apparaître une critique superficielle des spéculateurs et des trujquants.

TROISIÈME CHAINE: FR 3

19 h 10 Journal. 19 h 20 Emissions régionales.

20 h Les Jeurs

## PREMIÈRE CHAINE: TF 1

12 h 15 Jeune pratique.

Le reggae. 12 h 30 deu : Avis de recherche.

13 h Journal. 13 h 30 Série : Les héritiers.

15 h Le petit prince orphelin. Le vieux capitaine des guépes.

Le viette capitaine des guépes.

16 h 25 Croque vacances.

Dessin animé : 16 h. 30, Bricolage : un boomerang (et à 16 h. 44) ; 16 h. 35, Isidore le lapin : 16 h. 38, Infos-magazine : 16 h. 40, Variétés : 16 h. 47, Momo et Ursula.

17 h Documentaire : Lettres d'un bout du

voyage au Japon, Par J.-E. Jeannesson.
Troisième émission : une honorable partie
de « go ». Comment le Japon est devenu
une des plus grandes puissances économiques.

15 h Jeux olympiques d'été à Moscou.
Epreuves du saut à la percha.
19 h 20 Emissions régionales.

19 h 45 Caméra au poing.

Sur des tetres secrètes.

18 h 55 Tirage du Loto.

20 h Journal.

20 h 30 Série : Les incorrigibles.

20 h 30 Série : Les Incorrigibles. Réalisation A. Isker, avec F. Tirmont, G. Segal. E. Marconi. A. Medina, G. Catland...
21 h 30 Cela s'appelait l'Empire.
Série de sept émissions de Michel Droit. La France atricaine.
L'histoire de la colonisation, depuis le traité de Paris, en 1763, jusqu'à la constitution des deux grands ensembles : Afrique-Occidentale française et Afrique-Equatorials française. 22 h 30 Jeux olympiques d'été à Moscou.

Basket, finale dames, finale messieurs. 23 h 30 Journal.

DEUXIÈME CHAINE : A 2

10 b 30 A.N.T.L.O.P.E.

12 h 45 Journal.
13 h 35 Série : Ah, quelle famille !
L'ami de la famille.
14 h Lea mercredis d'Aujourd'hui madame. . Chansons et sourires. 15 h 5 Feuilleton : Switch.

De P. Miquel et A. Boudet. Enfui du collège des jésuites de la Fléche,

La vengeance. 15 h 55 Sports : Jeux olympiques. Athlétisme, en direct de Moscou. 20 h Journal. 20 h 30 Téléfilm : Au feu le prélet.

enzs. Journal.

FRANCE-CULTURE

 h. 2. Réveil en d'autres lleux.
 h. Les chemins de la connaissance : Histoire de l'action de l'homme dans son environ-nement (Méthode de datation); à 8 h. 32, Migrations en Auvergne et en Limousin au dix-neuvième siècle : La colonie auvergnate

de Paris. 8 h. 58, Echec au hasard.

8 h. 58, Echee an hazard.
9 h. 7, Matinée des sciences et des techniques.
10 h. 45, Le livre, ouverture sur la vie.
11 h. 2, Le notion d'organisation en musique :
L'organisation tonsie (et à 17 h. 33).
12 h. 5, Agora : La revue a H Histoire », avec
L. Theis.
12 h. 45, Panorama : Le Liban (première partie).
13 h. 38, Les tournois du royaume de la musique.

sique. 14 h., Sons : Chemins de fer (en Transcam

d'Edéa).

14 h. 5, Un livre, des voix : « l'Homme au garfaut s, de P. Savatier.

14 h. 47, L'Ecole des parents et des éducateurs : Parier d'argent devant et avec les anfants.

15 h. 2, Point à interrogation : Vie et mort des civilisations (l'Afrique, l'Amérique, l'Océante).

16 h. 10. Les travaux et les jours... d'un réglasseur et jardinier.
16 h. 50, Actualité : Les mises en pages de journaux (la part de création).

18 h. 38, Du côté de O'Henry : Les lignes de

la main. 19 h. 30, La science en marche : Promenade au 19 h. 30, La science in marche : remarked partin des sciences.
29 h. Festival d'Avignon : e Ecouter mourir ».
Livret et musique : Nguyan Thian Dao.
Mise en scène : J.-L. Martinoty.
22 h. 30, Nuits magnétiques : Avignon ultra-

## FRANCE-MUSIQUE

7 h. 3, La Musique aux champs : œuvres de Rossini, Chabrier, Massenet et J. Strauss : 7 h. 30, Intégrale de l'œuvre pour orgus de Buxtehuda. 8 h. Un grand soleil chargé d'amour : Antonio Vivaldi : 8 h. 35, Klosque-matin ; 9 h. 30,— Le délire des doigts : Liszt. 10 h. 15, Un grand solell charge d'amour (suite) :
« Concerto pour basson et cordes en el
bémol majeur » (Vivaldi), « Concerto pour
hautbois » (Marcello) ; 11 h. 15, Vivaldi et

hauthous (Marcallo); 11 h. Is, Vivaldi et nous.

11 h. 40, Concert de musique sacrée : « Davidde penitente », cantate pour trois voix solistes, chœur et orchestre (Mozart), « Concerto pour piccolo et orchestre» et « O qui coeli », motet (Vivaidi), par le Nouvel Orchestre » philharmonique, dir. P. Bellugi; 13 h. 5, Jazz vivant estival (Williams, Olivier, Smith, Ellington, Trumbauer, E. Blake).

14 h. Un grand solell chargé d'amour (suite): Ceuves de Beethoven, Bruckner, par l'Orchestre philharmonique de Berlin, dir. H. von Karajan; (L. Dallapicola), avec E. Soedestroem et le Groupe instrumental, dir. P. Prausnitz; 17 h. 20, Vivaidi et nous.

17 h. 50, Concert (Festival d'aix-en-Provence 1978): « Jam sols clarior », motet, « Salve Regina» (Scarlatti), « Gloria en ré majeur pour soli, chœur et orchestre » (Vivaldi), par le Nouvel Orchestre Philharmonique, dir. B. Leppard, et les chœurs Elisabeth Brasseur, dir. C. Brilli: 19 h. 5, Kjosquescir.

Brasseur, dir. C. Brilli: 19 h. S. Kicsquesoir.

20 h. 38. Pestival Estival de Paris (en direct de l'église Saint-Merri à Paris); « Ouverture dans la style italien », « Symphonie n° 3 en ré majeur » (Schubert), « Concerto pour fifte et orchestre en sol majeur » (Mosatt), par le. Nouvel Orchestre philharmonique, dir. G. Akoka, avec Ch. Larde, flûte.

23 h., Les Nuits étét : Dublin. Itinéraire d'un compositeur irlandais, John Field.

## TRIBUNES ET DÉBATS

Une interview du colonel Mouammar Kadhafi, chef d'Etat lyblen — enregistrée le 28 juillet, — est diffusée au journal de FR 3, à 22 heures.



# Les J.O. de Moscou

Moscou. — Les Soviétiques sont en train de gagner un premier pari: l'orga-nisation des Jeux de la XXII° olympiade est irréprochable. La machine tourne parfaitement, sans incident notable, mises

## Un pari gagné

De notre correspondant

tains concours et les multiples petits problèmes d'intendance qui peuvent surgir quand des milliers d'athlètes s'affrontent dans des dizaines de disciplines.

Le pari n'était pas gagné d'avance. C'est la première fois que l'U.R.S.S. prend en charge une manifestation internationale aussi importante. Jamais il n'y avait eu à Moscou autant de journalistes étrangers en même temps. L'effectif ne dépassait pas quelques centaines au der-

nier congrès du parti ou aux Sparta-kiades, alors qu'il s'élève maintenant à cinq mille trois cents venus de quatrevingt-un pays. En temps ordinaire, l'efficacité de l'hôtellerie, des transports ur-bains, la rapidité de l'information ne sont pas les caractéristiques principales de Moscou. Or, pour les Jeux, les Sovié-tiques ont réussi à loger, nourrir, infor-mer, transporter et même, avec un succès inégal, distraire leurs hôtes dans d'excel-lentes conditions.

Tout le monde paraît content: les athlètes, les arbitres, les journalistes, les responsables du C.LO. L'effort consenti est gigantesque, et, dans aucun autre pays peut-être, il n'aurait été possible de mo-biliser, pour une manifestation sportive, autant de main-d'œuvre bénévole. Dans les tribunes de presse des arènes olym-piques, les collaborateurs de toute sorte du comité d'organisation sont souvent plus nombreux que les journalistes, même si l'on ne tient pas compte du ser-vice de sécurité.

L'horaire des compétitions est respecté avec une exactitude d'horloge. Les concours se succèdent avec rapidité et précision. D'immenses tableaux lumineux donnent au public une information instantanée. Les journalistes qui disposent de téléviseurs de contrôle reçoivent les résultats écrits quelques minutes après la fin d'une épreuve. Les communications téléphoniques avec les pays étrangers, notamment européens, sont établies en un temps record. Seule la dispersion des objectifs - olympiques, due à la volonté des Soviétiques de doter chaque quartier de Moscou de nouvelles installations

sportives, provoque une grande perte de de temps. Dans les hôtels, le personnel est aimable, efficace, relativement rapide et compétent. Il ne semble plus importuné par les clients, mais, au contraire, être là pour leur rendre service. Cette gentillesse souriante n'ayant rien de forcé, on en vient à se demander si, en dehors des Jeux, les vendeuses, les serveurs, les divers préposés à un quelconque guichet, ne font pas plus d'efforts sur eux-mêmes pour se montrer revêches qu'aujourd'hui pour être aimables. On se prend à réver que cette nouvelle conception des relations sociales survivra à la XXIIº olym-

Pourtant, le caractère largement artificiel de la vie actuelle à Moscou sante partout aux yeux. Les hôtes des Jeux olympiques se meuvent dans une cage dorée qui n'a pas grand rapport avec la réalité quotidienne. Les petits buffets de l'hôtel Rossia, réservé aux journalistes de la presse écrite, sont très fréquentés. Ils sont, en effet, très garnis en fruits, to-mates, saucisses, yaouris finlandais, etc. Les représentants de la presse y sont souvent en minorité. La clientèle la plus assidue est composée du personnel et des policiers de l'hôtel, qui profitent d'une aubaine inattendue pour faire leurs achats. On ne vit pas tous les jours dans

DANIEL VERNET.

## **ATHLÉTISME**

## Vivre pour une médaille

De notre envoyé spécial

Moscou. - Pascal Jolyot a cuellii sur l'herbe olympique une toison d'or (par équipe) et une d'argent (individuelle), parce qu'il rêvait de faire comme d'Artagnan quand, tout jeune, li regardait des feuilletons de cape et d'épée à la télévision. Daley Thompson revait peut-d'être d'accomplir comme Hercule - dix travaux fabuleux ». L'athlétisme devait donc être son Oivmoe avec son épreuve reine. le déce-

nigérian et d'une mère écossaise, il coula une enfance pauvre à Notting-Hall, banileue pauvre de Londres. Thompson, Tarzan noir, qui arbore une moustache conquerante, eut un modele : Bob Mathias, autre Britannique, qui fut le seul décathionien à être deux fois champion olympique en 1948 et 1952. A Moscou, Thompson a t la moitié du chemin qui le sépare de son exemple : dimanche 27 juillet on lui a

passé au cou une médaille d'or Cortes, co décathion olympique ne s'est pas terminé sur une note dramatique comme à Montréal, où le coude-à-coude sur 1 500 mètres du Soviétique Avilor et de l'Américain Jenner avait été le point d'orque de nées par un record du monde (8 617 points). Avec beaucoup de roublardise, Thompson courut l'épreuve de demi-fond à son rythme, sans chercher à s'accrocher aux deux Soviétique Kutsenko et Zhelanov. 11 savalt d'expérience que les jambes peuvent être tétanisées dans cet

En fait, Thmopson aborda la deuxième journée en comptable prudent La velile, entre 10 heures du matin et 8 heures du soir, il avait réussi à propulser ses 185 centimètres pour 83 kilos de musicles en 10 sec. 62/100 sur 100 mètres, à 8 mètres en longueur, à 2,08 mêtres en hauteur, en 48 sec. 1/100 sur 400 mètres, tout en lançant entre-temps le poids à 15 m. 18. Il avalt ainsi accumulé, grâce aux

Washington (A.F.P.). — Réunies à Washington, le lundi 28 juillet pour y être honorées par le Congrès américain, les équipes olympique des États-Unis ont une nouvelle fois réagi à la décision de boycotter les Jeux olympiques. Les athlètes et le président de leur fétération ont publié

de leur fédération ont publié

un communiqué affirmant qu'ils étaient « honorés et fiers d'être

reconnus par le peuple américain et de recevoir la médaille du Congrès ». Ils déplorent « l'agres-

sion ouverte d'une nation contre

sum ouverte à une nation contre une autre », mais ils se demandent a si le boycottage des Jeux est le meilleur moyen d'aider la cause de la paix dans le monde ».

« Notre présence à Washington,

ajoute le communiqué, ne doit être interprétée n' comme un soutien à la politique de ce gou-vernement ni comme un soutien

h un condidat » (à la présidence des États-Unis). Ils regrettent cependant de ne pas avoir été interrogés à propos de la décision du gouvernement : « Nous sommes

du gouvernement : u vous sommes frustrés d'avoir été ignorés lors de la prise de décisions qui ont entraîné notre absence des Jeux, a lis craignent que l'effet de ce boycottage a ait des retombées qui

adjectent plus que l'équipe olym-pique 1980. Nous devons aussi nous souventr de tous ces jeunes Amé-ricains qui espéraient devenir

un capital de 4542 points, c'est - à - dire la plus forte moyenne Jamais obtenus par un décathionien après les cinq premières épreuves. Par rapport à son décathion-record de Gotzis (Autriche), où il améliora de 5 points le record de Jenner, il avait sauté 28 centimètres de plus en longueur, lancé le polds 62 centimètres plus loin et couru le 400 mètres trois centièmes de seconde plus vite.

Il aborda donc la deuxième Journée comme un avare sur sa cassette. Foin du record, tout nour l'or. Thompson est un athiète du type « coureur-eauteur » qui n'affectionne pas particullèrement les lancers, déterminants le second jour. Au disque et au javelot, il reste très en decà des jets de Jenner et de Kratschmer, l'Alle mand de l'Ouest, qui avait porté à son tour 8 649 points. Grace au soutief financier d'une firme britannique qui l'a pris en charge, Thompson l'université américaine de Sen-Diego pour combier ses lacunes. L'extrême prudence qu'il afficha dimanche, en raison de meu-Valses conditions atmosphé riques, l'empêcha néanmoins d'eméliorer un record qui est évidemment à sa portée - son total ideal est de l'ordre de 8 850 points, - mals ainsi il out résister aux assauts des Soviétiques. Lancés dans une furieuse poursuite, ceux-ci commirent tour à tour des erreurs. Kachanov devait notemment abandonner après le lancer du javelot. Bref, en trottinant son 1 500 mètres en 4 minutes 30 secondes 9/10, sans prêter attention aux sififets du public. Il falsait comme une pied de nez à ses deux rivaux sovié-

prunes... d'argent et de bronze. Vingt-deux ans. De l'or pour 8 495 points dans sa besace. Il pouvait dire : - Je suis comme Bruce Jenner ; je ne sora jamaia, je bola, je mange et je dors en lonction du décathion. Je ne

vis que pour lui. . — A. G.

sélectionnés olympiques et en sont réduits à se demander s'il y aura d'autres Jeuz olympiques ».

LE DRAPEAU AMÉRICAM

SERA HISSÉ A MOSCOU

Moscou (A.F.P.). — Le drapea

des Etats-Unis flottera à Mos-cou le 3 soût, à la fin de la

cérémonie de clôture des J.O.,

en dépit de l'opposition du

gouvernement américain, indi-

quait-on le 23 juillet au C.LO.

a Le C.I.O. est décidé à appli-

quer ses règles protocolaires. Il n'est pas question que nous cédious », a déclaré un membre

de la commission exécutive du

Les autorités noviétiques se-

LES ATHLÈTES AMÉRIGARIS SONT « FRUSTRÉS »

tiques qui couraient pour des

# Dombrowski et Mennea, malgré le public

De notre envoyé spécial

Moscou. — Les acteurs savent que, quel que soit leur talent, il y a de mauvais publics qui ren-dront vains tous leurs efforts. famdi 28 juillet, les athlètes-acteurs qui se produisirent pour le cinquième acte du drame olym-nome avant. L'entracte de ce préféré s'abstenir de prendre le départ. En demi - finale du 100 mètres hales, la Hongroise Xenia Siska a culbuté en fran-chissant le septième obstacle comme un lapin tiré le jour de l'ouverture de la chasse, puis alle a fui les caméras qui tentalent de surprendre ses larmes de dou-leur et de dépit. pique, avant l'entracte de ce mardi, avaient du talent. Emotion et performances sur la

trame décousue des concours. Le grand Juantorena, double cham-pion de Montréal, pour la gloire de l'oncle Fidel, a sué sang et eau pour gagner une place dans la finale du 400 mètres. Et moins de vingt-quatre heures après eavir coutre un 10 000 mètres en de vingt-quatre heures après avoir couru un 10 000 mètres en or, Yifter, cet Ethiopien hors d'âge, comme on dit pour le cognac vieilli en fût de chêne plusieurs décennies, s'est payé le piuxe de régier le peloton d'une série du 5000 mètres où tentèrent de s'accrocher à sa foulée dévastatrice Treacy, Rose et Fedotkin, le Finlandais Viren ayant

## A LA TÉLÉVISION

- MARDI 29 JULLET e Boxe (en différé) : de 18 h
- à 19 h. (FF 1). Haltérophille (en direct) : de 19 h. à 20 h. (TF 1). Résumé de la journée : de 22 h. 35 à 23 h. 35 (TF 1).
- MERCREDI 30 JUILLET Athietisme et saut à la per-che (en direct) : de 15 h. 55 1 28 h, (A 2),
- Saut à la perche et résumé de la journée : de 18 h. à 19 h. 26 (TF 1). Basket, finales hommes et dames (en direct): de 22 h, 30 å 23 h, 30 (TF 1). Eésumé de la journée : de 22 h, 5 à 23 h, 50 (A 2).

leur et de dépit.

Bref, la tragi-comédie athlétique était bel et bien réussie.

Pourtant cela n'a pas empêché le public moscovite de siffler de nombreuses fois. Par bêtise ou par méchanceté, pour troubler la concentration d'un concurrent qui aurait pu être dangereux pour un des siens. Ici et là, on avait déjà remarquer cette propension à n'apprécier une performance que si elle était réalisée par un champion soviétique (les médailles d'or russes gagnées sur d'autres stades sont systèmatiquement annoncées dans un tonnerre d'applaudissementa). Hier, les quolibets lancées à l'Allemand de l'Est. Wolfang Echmidt furent presque indécents. du monde de la spécialité, il oc-cupait, avant son dernier essai, la troisième place du concours. Il pouvait donc menacer le Soviè-tique Victor Rashchupkin, qui était en tête. Le dernier jet de celui-ci avait été compté nul. Schmidt était en mesure de le battre, d'autant qu'il est normale-ment capable de dépasser les 67 mètres. Toutefois, le disque est un exercice acrobatique où le lanceur effectue plusieurs vol-tes sur un cercle de béton lisse dont il ne doit pas sortir. C'est dire qu'une certaine concentration est nécessaire. Elle ne fut pas accordée à Schmidt qui dut lan-cer dans un brouhaha indescrip-Il pouvait donc menacer le Sovié-

médalile de bronze.

Ce genre d'incident n'aurait pas d'importance s'il ne se reproduisait pas trop systématiquement ; heureusement qu'il y a des acteurs qui savent remettre en place un public trop odieux. Lundi, ce fut l'Italien Pietro Mennea. Méconnaissable, inexistant dans le 100 mètres, gagné par l'Ecossais Welle, le champion d'Europe, qui s'était remis d'un méchant lumbago, avait juré de prendre sa revanche sur 200 mètres, distance dont il détient le record du monde depuis l'an dernier. dernier.
Comme la vengeance est un plat
qui se mange froid, il laissa
l'Ecossais produire son effort
dans le virage et attaquer la ligne droite evec 2 ou 3 mètres d'avance. Ceux-ci se révélèrent pourtant insuffisants. Ayant à son tour Wells en point de mire, l'Italien entama une remontée l'Italien entama une remontée inexorable qui lui assura 2/100 d'avance sur le fil, en dépit d'un

cassé de buste impeccable de l'Ecossais. A la foule qui se désintéressait instantanément de l'évé-nement — aucun Soviétique ne participait à cette finale — le nouveau champion olympique fit un pied de nez. La stricte application du règle-ment olympique avait jusque-là d'empêcher les athlètes vain-permis aux services protocolaires

queurs d'effectuer un tour d'hon-

neur, comme les plus populaires ont l'habitude de le faire. Mennea ne voulait pas en priver les quelques supporteurs italiens dispersés dans les gradins, qui agitaient des drapeaux vert, blanc et rouge comme des naufragés au milieu de l'océan, ni les disaines de paparus en quête de photos sensationnelles. Sur sa lancée, il ne s'engouffra donc pas dans le tunnel de dégagement au bout de la ligne d'arrivée, mais tible et qui sortit de la limite imposés. Son essai nul, la médaille d'or de Rashchupkin était sauvée, mais pas la troisième place de Schmidt : le Cubain Luis Dells, qui ne fut pas gêné, ne paraissant pas être un outsider dangereux, améliors de près d'un mètre son meilleur jet, au sixième essai, et s'adjugea la médaille de hronze.

Ce genre d'incident n'aurait dans le tunnel de dégagement au bout de la ligne d'arrivée, mals partit faire un tour supplémentaire, bientôt encadré par ime meute de photographes qui lui firent une garde prétorienne. Il salus longuement chaque groupe de supporters italiens, puis, un index pointé vers le ciel, dans cette attitude à la fois irritante et enfantine qui veut dire « Mennea a gagné», il trottina vers les vestiaires, narguent le public surpris d'une telle audace.

Le seul champion « étranger » qui trouva grâce aux yeux de la

qui trouva grâce aux yeux de la foule, lundi, fut l'Allemand de l'Est Lutz Dombrowski. C'était bien le moins qu'elle pouvait faire. Cet étudiant en éducation c'est-à-dire la deuxième mellieure performance de tous les temps depuis le bond miraculeux de Bob Beamon à Mexico (8,90 mètres). Du même coup, Dombrowski sysit Du même coup, Dombrowski avait susai fait mieux que le sauteur américain Myrricks, qui avait réalisé 8,52 mètres lors de la Coupe du monde d'athlètisme, en août 1979, battant l'Allemand de l'Est d'une poignée de centimètres. Athlète puissant (1,87 mètres pour 87 kilos), il a un style dépouillé à l'extrême: une course d'élan de dix-hult foulées, un appel sur le pied gauche, un simple ciseau des jambes, puis un regroupement parfait de tous les membres avant de toucher le sable. Sa technique et la rapidité de sa course d'élan lui donnent une régularité jamais égalée audeià de 8 mètres. En cinq sauts, lundi (il n'a pas fait son troisième essai), il obtint une moyenne de 8,31 m., autrement dit une distance record pour de nombreux sauteurs. Deuxième du comenus

tance record pour de nombreux sauteurs. Deuxième du concours. son compatriote Franck Pasche son comparator franck Paschek n's au reste réussi que 8,21 m. à son meilleur essal. Devant un tel exploit, le public du stade Lénine était bien forcé de s'incliner. Ce un'il fit pour une était pour le qu'il fit pour une fois sans man-vaise grâce.

ALAIN GIRAUDO.

## Les résultats

Athlétisme

400 METRES DAMES Finale. — L. Marita Koch (R.D.A.), 48 sec. 58; 2. Jarmila Kratochvilova (Tchéc.), 49 sec. 46; 3. Christina Lathan (R.D.A.), 49 sec. 66; 4. I. Nezarova (U.R.S.S.), 50 sec. 7; S. N. Zyuskova (U.R.S.S.), 50 sec. 17; 6. G. Lowe (B.D.A.), 51 sec. 33; 7. P. Haggman (Pini.), 51 sec. 35; S. L. MacDonald (G.-B.), 52 sec. 40.

100 METRER HAIES DAMES

Finale. - 1. Vera Komisova (U.R.B.S.), 12 sec. 56 (nonvenu (U.R.S.S.), 12 sec. 58 (norweau rocord olympique); 2 Johanna Klier (R.D.A.), 12 sec. 83; 2 Lucina Langer (Foi.), 12 sec. 65; 4 K. Claus (R.D.A.), 12 sec. 65; 4 K. Claus (R.D.A.), 12 sec. 65; 5 G. Rabsztyn (Poi.), 12 sec. 74; 6 L. Litovohanko (U.R.S.S.), 12 sec. 84; 7 B. Gartz (R.D.A.), 12 sec. 83; 8 Z. Bielczyk (Foi.), 13 sec. 8 Laurence Ebloy (13 sec. 33) et Laurence Lebeaumoniar (13 sec. 54) ont été éliminées en demi-finale.

200 MÉTRES MESSIEURS

### METRES MESSIRURS

Finale. — 1. Pietro Mennea (It.),
20 sec. 19; 2. Alian Wells (G.-B.),
20 sec. 21; 3. Donald Quarrie (Jam.),
20 sec. 29; 4. 8. Leonard (Oubs.),
20 sec. 50; 5. L. Dunscki (Pol.),
20 sec. 68; 7. M. Woronin (Pol.),
20 sec. 68; 7. M. Woronin (Pol.),
20 sec. 68; 8. O. Lara (Cubs.),
21.sec. 19.

\*\*E Prançais Joseph Arame
(Z1 sec. 5) a été éliminá sa demifinale.

SAUT EN LONGUEUR MESSIEURS SAUT EN LONGUSUS MESSISURS
Finale. — 1. Lutz Dombrowski
(R.D.A.), 8,54 m (nouveau record
d'Europe; sucian record : 8,45 m
par ini-mems et par le Yougoslave
M. Stekich; 2. Frank Paschek
(R.D.A.), 8,21 m; 3. Valery Potiusny
(D.E.S.), 8,18 m; 4. L. Szelma
(Hong.), 8,13 m; 5. B. Jaskuika
(Pol.), 8,13 m; 6. V. Belsky
(U.R.S.), 8,10 m; 7. A. Corges
(Esp.), 8,05 m; 8. Y. Yansy (Euig.),
8,42 m; (...) 10. Fh. Derochs (Fr.),
7,77 m.

raient intervenues, indique-t-on de même source, pour éviter de créer un incident diplomatique, mals le C.I.O. est déterminé à ne pas céder. L'olympiade (période de quatre ans) débuters ares l'extinction de la flamme le 3 août, précise le règlement, DISQUES MESSIEURS L Viktor Bachupkin (U.R.S.), 65,54 métras ; 2 Imrich Bugar (Tch.), 65,38 m.; 3 Luis Delis (Oubs), 65,32 m.; 4 W. Schmidt (R.D.A.), 65,64 m.; 5. Y. Dumchev (U.R.S.S.), 65,45 m.; 6. I. Douguinets (U.R.S.S.), 64,04 m.; 7. E. Viadimirov (Bulg.), 63,18 m.; 8. V. Velev (Bulg.), 63,04 m. et c'est alors que doivent être levées les couleurs du pays organisateur des prochains Jeur, en même temps que doit être joué l'hymne du même pays.

Les Français Jean-Michel Bellot (5,40 m.), Thierry Vigneron (5,40 m.) et Philippe Houvion (5,35 m.) se sont qualifiés pour la finale du sant à la perche qui aura lisu mercredi 30 juillet. 30 fuillet.

• Le Prançais Didier Dubols (46 sec. 72) a été éliminé en demifinale du 400 mètres.

• Sur 200 mètres, les Françaises Raymonde Naigre (22 sec. 10) et Chantal Rega (23 sec. 29) se sont qualithées pour les demi-finals.

Aviron EPREUVES PEMININES
Skiff. — 1. Sands Toma (Roum.).
3 min. 40 sec. 63; 2. Antonina Makhina (UR.S.S.). 3 min. 41 sec. 65;
3. Martina Schruter (R.D.A.), 3 min.
43 sec. 54, stc.
Deux sans barreux. — 1. B.D.A.
(Klier, Steindorf), 3 min. 30 sec. 49;
2. Pologne (Diuzweks, Kostanska),
3 min. 30 sec. 95; 3. Bulgarie (Barhoulova, Kubatova), 3 min. 32 sec.
39, stc.
39, stc.

3 min. 30 sec. 30; 6. Bangare (Benden, Kubatora), 3 min. 32 sec. 39, etc.

Denz de couple. — 1. U.R.S.S. (Ehlopizeva, Popova), 3 min. 16 sec. 27; 2 R.D.A. (Linse, Westphal), 3 min. 17 sec. 63; 3. Roumanie (Homeghi, Racilia), 3 min. 18 sec. 91, etc.

Quatre avec barreur. — 1. R.D.A. (Froblich, Kaphaim, Nosok, Sanifeld, Wennel), 3 min. 19 sec. 27; 2. Bulgarie (Ghurova, Modeva, Todorova, Velinova, Filipova), 3 min. 20 sec. 75; 3. U.R.S.S. (Frdeyeva, Semyacova, Sovetnikova, Studinava, Cheremisina), 3 min. 20 sec. 23, etc. Quatre de couple avec barreur. — 1. R.D.A. (Médelindt, Ploch, Rainhardt, Zobelt, Buhr), 3 min. 15 sec. 32; 2. U.R.S.S. (Lyubimova, Matterskaya, Favienko, Pustovit, Kazaki, 3 min. 15 sec. 73; 3. Bulgarie (Bakova, Bontoheva, Nakova, Sarabarratara). (Bakova, Bontcheva, Nakova, Serberzova, Gheorghieva), 3 min. 16 sec

Huit. — I. R.D.A. (Boesler, Kopke, Kuhn, Metze, Neisser, Richter, San-Kuln, Metze, Neisser, Richtet, Sandig, Schutz, Wilks, 3 min. 3 sec. 32; 2. U. R. S. S. (Pasyun, Picovarova, Preobrashenskaya, Prinahchepa, Stetsenko, Tersshina, Umanets, Zhulina, Prolova), 3 min. 4 sec. 29; 3 Roumanie (Aposteam, Bondar, Bucur, Constantinescu, Iliuta, Frincu, Puscatu, Zagoni, Dobritoiu), 3 min. 5 sec. 53.

Cyclisme

EPREUVE SUR ROUTE Classement. — 1. Sergel Soukho-routchenkov (U.R.S.S.), les 188 kilomètres en 4 h. 48 min. 28 sec. (moyenne 39,519 km.-h.); 2 Czeslaw Lang (Pol.), à 2 min. 58 sec.; 3 Turi Bartinov (U.B.S.S.), même temps; (...) & Ch. Faure (Fr.), à 8 min. 28 sec.; 2 M. Madiot (Fr.), à 8 min. Escrime RPRE

Haltérophilie MOINS DE 100 KILOS Classement final. — 1. Ota Za-femba (Tchéc.), 395 kilos; 2. Igor Niktin (U.B.S.S.), 392,5 kilos; 3. Alberto Blanco (Cuba), 385 kilos,

Judo

CATEGORIE DES MOINS DE 86 RILOS Classement final, — 1 Roestblisberger (Suisse); 2. Azcul (Cuba); 3. Alexandre 7 vich (U.R.S.S.) et Deley (R.D.A.).

e La Français Michal Es été éliminé des la premier : l'Espagnol José Antonio Cec

Lutte

• Le Français Christophe Andane le français curistophe antisnant, engage en lutte libre dans la catégorie des 50 bilos, a été éliminé su quatrième tour de la compétition à la suite de 32 défaite devant la Polonais Alexander Cichon.

Plongeon de haut vol

Finale. — 1. Falk Hoffmann (R.D.A.), 835,85 points; 2. Vladknir Aleinik (U.S.S.), 819,70; 3. David Ambartsumyan (U.B.S.) artsumyan (U. B. S. S.), 817,44

## ESCRIME RIBOUD:

un médaillé déçu Après le bouquet de perfor-

mances des fleurettistes français - quatre médailles dont trois d'or pour les quatre épreuves, --on attendalt beaucoup du tournol à l'épée avec la presence de Philippe Riboud, le champion du monde. Crispé par l'importance de l'enjeu, le Lyonnais n'était pas dans un bon jour. Contraint de passer par les repéchages, il a toutefois accédé à la finale, où, après une première victoire sur le Soviétique Mojaev. Il connut rapidement la défaite face eu futur champion olympique, le Suédois Haarmenberg. De plus en plus contracté, il se rétabliseait partiellement face au Hongrois Kolczonay, son dauphin des championnats du monde, qui eligit terminer une nouvelle fois second, mais perdait toutes ses chances de victoire contre le Suédois Edling. Dès lors, il ne pouvait plus espérar que la médaille de bronze qu'il s'assura en battant le Roumain Popa.

On peut être français, médaillé clympique et décu. C'était le cas de Philippe Riboud, lundi 28 juil-





to the see actually a Marie to the court to moderni date to que tra plat grand rapo. Access, Philare & Rux linguistics to etrine, auch tran im Carte.

no de l'hétel qui DANIEL VERNET

MARKET CO. AT & PARTY. ALA: 4 5 13 33

> ESCRIVE RIBOLD

un meda ----

OFFRES D'EMPLOI DEMANDES D'EMPLOI MMOBILIER AUTOMOBILES agenda PROP. COMM. CAPITAUX

ANNONCES CLASSEES

ANNONCES ENCADRÉES OFFRES D'EMPLOI DEMANDES D'EMPLOI **AUTOMOBILES** 

Le m/m cel. 33.00 38,80 8,00 9,40 29,40 25,00 29,40 25,00 29,40 25.00

REPRODUCTION INTERDITE

emplois internationaux

let departements d'Outre Mer?

emplois internationaux (ef départements d'Outre Mer)

emplois internationaux

(et départements d'Outre Mer)



### COMPUTERVISION Europe

Computervision Europe, avec ses dix filiales européennes, fait partie de Computervision Corporation, . important groupe américain, leader mondial dans le domaine de l'étude, de la production et de l'installation de systèmes de conception et de fabrication assistées par ordinateur (CAO/FAO).

Computervision apporte aux utilisateurs une technologie de pointe, le soutien de ses services logistiques, et leur permet ainsi d'augmenter leur productivité.

Nous sommes une organisation jeune, dynamique, performante, engagée dans un vaste programme d'expansion répondant à la demande du marché.

Computervision (Europe) inc.



Productivity . . . by Design

# Responsables de Ventes et de Marketing de haut niveau

Associez-vous au développement de notre organisation ventes et marketing.

Allant de pair avec notre croissance rapide et continue -85% d'augmentation des ventes l'année demière – un développement important de notre organisation ventesetmarketing européenne est en cours ce qui nous permet d'offrir d'exceptionnelles opportunités de carrière à des cadres ayant déjà une expérience en ce domaine.

### Responsable de Ventes – Grands Comptes – Europe LONDRES (HAYES)

Rendant compte au Directeur du Marketing Europe, vous dirigerez une équipe de responsables de ventes – grands comptes, basés en Grande Bretagne, en France, en Allemagne et en Scandinavie avec un objectif de ventes d'environ 60 millions de dollars. Votre principale responsabilité résidera dans le développement de l'harmonisation des stratégies commerciales européennes dans le but de distribuer avec succès nos systèmes auprès de nos principaux clients multinationaux

Vous avez un passé professionnel en technologie de systèmes assistés par ordinat-eurs et une expérience réussie de ventes dans l'industrie de biens d'équipement et ou informatique, nécessitant le contact avec les directions générales des grandes

Il est essentiel d'avoir un esprit d'entreprise et de commandement développé. Ref. A.31.

#### Responsables de Ventes – Grands Comptes – FRANCE, ALLEMAGNE, GRANDE BRETAGNE, SCANDINAVIE

Agissant aux plus hauts niveaux, vos responsabilités seront de faire connaître et promouvoir nos produits à nos clients, ainsi que notre technologie et notre compétence. Il vous faudra également apporter votre aide à la coordination des activités de ventes et de marketing dans votre pays dans le cadre de notre stratégie

Una expérience de la technologie des systèmes informatiques, un sens aigu des affaires, et une expérience réussie de ventes au niveau des directions générales au sein de l'industrie de l'informatique et/ou biens d'équipement est néc

Tous cas postes exigent une grande disponibilité de voyage en Europe.

Nous attachons la plus grande importance à ces recrutements qui font l'objet d'une

Chef de Produit – Europe

LONDRES (HAYES)

Vos tâches principales seront de deux sortes; tout d'abord, vous agirez en interface entre Computervision et nos clients pour l'avant et l'après ventes, vous assurant que les projets, demandes et problèmes sont rapidement et effectivement résolus. D'autre part, vous travaillerez en liaison étroite avec les universités et les centres de recherche afin d'identifier et d'évaluer les nouvelles applications possibles pour le développement à court et moyen terme. Vos responsabilités couvrent la totalité de nos opérations européennes.

Un diplôme d'enseignement supérieur technique et/ou informatique complété par une grande expérience de l'industrie CAO/FAO et la pratique des systèmes graphiques sont des atouts certains. Un sens commercial développé est nécessaire. Ref: C.31.

#### Responsable – Promotion des Ventes et Publicité LONDRES (HAYES)

Rendant compte au Directeur du Marketing, vous aurez la responsabilité totale de la mise en œuvre et du suivi des programmes promotionnels et de R.P. pour notre activité de marketing européen. Ceci implique la participation aux salons, expositions et séminaires ainsi que le développement de bonnes relations société/clients avec les utilisateurs dans chaque pays européen.

Plusieurs années dans le domaine de la promotion, ou publicité dans l'industrie de l'informatique ou biens d'équipement, ainsi qu'une experience réussie de ventes/ marketing sont essentielles. Une formation d'ingenieur et une connaissance dans un de nos domaines d'application sont souhaitables. Ref: D.31.

La connaissance pratique de l'anglais, en plus d'une autre langue européenne, est

rémuneration et avantages hautement compétitifs.

Veuillez adresser votre curriculum vitae à M. Jean-Pierre Becquet, Manager -Recruitment & Development Europe. Computervision (Europe) inc., Computervision Centre, 1040 Uxbridge Road, Hayes, Middlesex. ENGLAND.



SOCIÉTÉ DE PRODUCTION

ET DE DISTRIBUTION DE PARFUMERIE

**EXPLOITANT MARQUES PROPRES** 

ET MARQUES SOUS LICENCE ABIDJAN - COTE-D'IVOIRE recherche pour début octobre 1980 DIRECTEUR TECHNIQUE

JEUNE INGÉNIEUR CHIMISTE

A.M. - E.N.S.I. Quelques années d'expérience de commandement d'une unité de production, de préférence réliba-taire.

DIRECTEUR COMMERCIAL

ET MARKETING

Diplômé Ecole de Commerce

Quelques années d'expérience Homme de terrain : excellent animateur

Carrières dans contexte international Garanties sociales du régime français et tous avantages des expatriés.

Adresser curric, vitae détaillé sous le nº 67.386 à : CONTESSE Publicité, 20, avenue de l'Opéra, 75040 PARIS Cedex 01, qui transmettra.

Die GTZ arbeitet im Auftrag des Bundes und anderer Regierungen. Mit ca. 1800 Experten leistet sie gemeinsam mit Partnern in 90 Landern Afrikas; Asiens und Lateinamerikas Beiträge zur Lösung von Entwicklungsproblemen. Technische Zusammenarbeit

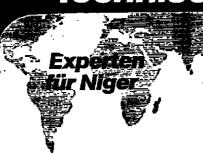

Die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit unterstützt das Präsidialamt und das Plan-Für eine zunächst auf zwei Jahre befristete Mitarbeit

### Verwaltungsjuristen/ Verwaltungsfachmann als Regierungsberater im Präsidialamt.

Zu seinen Hauptaufgaben gehören: Vorschläge zur organisatorischen Durchführung der Verwaltungs- und Rechtsreform
 Mitwirkung an der Konzipierung von Reformvorschlägen tilr das Personalrecht des Öffentlichen

Spezialisierung im deutschen und französischen Verwaltungswesen und Recht, möglichst auch im Per-sonalrecht des Öffentlichen Dienstes, gute französische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift sowie mehrjährige Berutspraxis sind erforderlich.

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit

Dag-Hammarskjöld-Weg 1 6236 Eschbom 1

(GTZ) GmbH

Für das Planministerium wird ein

#### Finanzfachmann (Dipl.-Volksw. o. Dipl.-Kfm.)

gesucht. Er hilft mit und berät bei der Prüfung und Durchführung von Investitionsprojekten des FNI (Fond National d'Investissement) sowie der bilateralen und multilateralen finanziellen Zusammenarbeit. Zum Bei-

- Erarbeitung und Einführung eines Systems für die Organisation, Durchführung und Kontrolle von Investitionsvorhaben

Überprüfung der Instrumente der Haushaltspolitik hinsichtlich einer Eingliederung der Entwicklungs-projekte und Programme in das Investitionsbudget

Für diese Aufgabe sind Erfahrungen in der Organi-sation und Durchführung von komplexen Projekten der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung sowie Kenntnisse der Finanzplanung und der Instrumente der Haushaltspolitik erforderlich. Gutes Französisch in Wort und Schrift ist Voraussetzung. Kenntnisse über das französische Verwaltungssystem im Bereich des Finanzwesens sind von Vorteil.

Wir bieten eine interessante Dotierung und die um-fangreichen Leistungen eines GTZ-Auslandsvertrages. Bewerbern aus dem öffentlichen Dienst helfen wir bei der Beurlaubung.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild und Zeugniskopien) unter Angabe der Kennziffer Se 32 an die nebenstehende Anschrift.

SUPERVISEURS travaux génie marilime ur pipe-lines el ancrage **SUPERVISEURS** 

JOPEN TIALUK)
pour essais hydrostatiques
de pipe-lines sous-marins.
Pour ces postes,
anglais indispensable.
2º Pour France,
ic déplacements courte durée
en R.F.A.

INGÉNIEUR **D'ÉTUDES** 

electricité, instrumentation, gaz, pétrole, connaissances jurbines à gaz, familiarisé immes : — USA = NEC ; — Allemagne = VDE Langue allemande courante et bon niveau anglais. INGÉNIEUR ETUDES

tuyauterie, mécanique, hydrau-ilque, gaz, turbines à gaz, compresseurs. familiarisés normes : — USA — API/ASME ; — Allemagne — DIN/TUV. Allemand et anglais Indispensables.

Ecrire C.V. sous réf. 6.935 P. LICHAU S.A., B.P. 220, 75063 Paris Cedox 02 qui transmettra. Pour postes à l'étrange recherchons : SUPERVISEURS

UN SUPERVISEUR MECANIQUE machines tour-names unité d'ammonlaque, TEL : 556-14-43.

MOYEN-ORIENT (IRAK) JEUNES INFORMATICIENS DUT 2 ans expérience, parlant anglais, susceptible de se dépla-cer au Moyen-Orient. Tél. : 293-62-41, poste 5.

DHBOUTL CHEF COMTABLE expér. 4 anglais courant, salaire motivant 4 avantage: liés à l'expatriement.

American agency seeks

SENIOR ACCOUNT EXECUTIVE

to move ladder quickly. International budgets with wide exposure and broad opportinities,

French person with two years experience, fluent in English, strong packaged goods experience with international clients. Contact Bridget Illouz at 260.34.79.

S. S. C. I. EN FORTE EXPANSION (410 personnes) recherche

Ingénieurs-**Informaticiens** Chefs de Projets

(5 ans expérience minimum) pour le

MOYEN ORIENT

de l'informatique bançaire souhaitées. Parfaitement bilingue (français - anglais).

Adresser lettre manuscrite, C.V., photo et prétent. à N. 281 - PUBLICITES REUNIES 112, Bd Voltaire - 75011 Paris

PROFESSEUR ALLEMAND, veine et fik de 2 a. recherchent jenne fille au pair à partir du 15 août 1960 eu plus tard à WEDEL/HAMBOURG. Ecrire sous le go 682 à REGIE-PRESSE GMDH, Raihenauplatz 1a. D-6900 FRANKFURT dui transmelle

INGENIEUR MECHANICAL

Cette classification permet aux sociétés nationales ou internationales de faire publier pour leur siège ou leurs établissements situés hors de France leurs appels d'offres d'emplois.

emplois internationaux emplois internationaux

## WANG)

recherche pour son agence de Paris

### ASSISTANTE SUPPORT CLIENTÈLE

pour ses systèmes de bureautique programmables en langage BASIC. Connaissance anglais souhaltée.

Adresser C.V. et prétentions à Bonald Janssens, WANG FRANCE, Tour Gallieni 1, 78, av. Gallieni, 93170 Bagnolet, tál. 360-22-11.



Importante Société d'informatique recherche pour son Centre de TORCY (Marne La Vallée)

**INFORMATICIEN** débutant - Connaissance du système NOS/BE

- CONTROL DATA appréciée.

- Au sein de l'équipe système, il participera au travaux de maintenance d'un logiciel de conseil et assistance aux utilisateurs.

Envoyer lettre manuscrite C.V. détaillé et prétentions à : pretentions à : TELESYSTEMES Zi Rocada Nord, Bät; 4 PMI 77200 TORCY

## ETABLISSEMENT FINANCIER PARISIEN

leader dans son domaine : Financement de créances commerciales,

Formation comptable niveau D.E.C.S. xpérience Cabinet Comptable appréciée L'évolution du poste conduit vers des responsabilités d'adjoint de gestion, d'études de financement de

crédit aux entreprises.

Salaire annuel : 75/85 000 F.

Nombreux avantages sociaux.

Envoyer C.V. et photo sous référence 9790/JT à A.M.P. - 40, rue Olivier-de-Serres - 75015 PARIS (qui transmettra)

#### offres d'emploi

## Informez-vous sur les carrières TRANSAC!

Le chiffre d'affaires, qui était de 110 MF en 1975, s'est élevé à 325 MF en 1979 et dépassera le milliard de francs avant 1985.

fabricant européen de ces systèmes et l'un des leaders mondiaux, avec 2 500 unités déjà ins-

TRANSAC a déjà installé dans le monde plus de

sur les filiales européennes et sur 52 centres



## Un personnel compétent 1 000 ingénieurs et rechniciens

TRANSAC doit sa position privilégiée à la qualité des femmes et des hommes qui l'animent, à leur souci de rester à la pointe de la technologie à leur aptitude à travailler en équipe et, à leur faculté d'innovation.

Industrie de matière grise, TRANSAC entend tout mettre en œuvre pour faire de la gestion de ses ressources humaines un élément essentiel de sa stratégie de développement. La variété des activités et l'expansion de TRAN-SAC offrent à des :

### Ingénieurs et Techniciens, Electronicions

et/ou informaticiens tants on Expérim

un large éventail de carrières dans les domaines suivants : Recherche et Développement, Fabrication, Maintenance, Marketing, Vente. Postes à pourvoir dans sa nouvelle implantation de MASSY (5 mn du RER).

Pour tout renseignement sur les emplois et les stages, écrire à

Alfred PRIMARD Service Recrutement 91680 BRUYERES-LE-CHATEL

### offres d'emploi

Nous sommes une société française qui se développe rapidement. Pour faire face à cette expansion, nous recherchons des

## **INFORMATICIENS**

## **MUTEX**

Envoyer CV. et prétentions à INFO'ROP 68 Av. du Général de Gaulle 94000 CRETEIL.



SOCIETE ANONYME DE TELECOMMUNICATIONS 41, rue Cantagrel - 75013 PARIS

### INGÉNIEURS

ENST - ESE ou équivalent, attirés par les techniques de TRAITEMENT DU SIGNAL pour études théoriques et applications informatisées. Envoyer C,V. et référence à l'adresse ci-dessus.

## Constructeur MACHINES SPÉCIALES

Paris Nord-Ouest

SITUATION ÉVOLUTIVE

## INGÉNIEUR ASSERVISSEMENTS

electr. hydraulique - pneumatique SCHEMAS AUTOMATISATION

## CHEF DE GROUPE B.E. OUTILLAGE

expérience séronautique

ANGLAIS APPRECIE Ecrire avec référence et prétentions sous n° 67.285 à CONTESSE P., 20, av. Opéra, 75040 Paris cedex 01.

**PARIS** 

# **jeune ingénieur**

Débutant ou ayant une première expérience. Après une formad'études de packaging (technique et rentabilité). Des possibilités de carrière existent dans le Groupe. Le poste

Ecrire avec C.V. et prétentions sous référence 1995-M à I.C.A.

## I.C.A.

## **PARIS**

motivated trader, to be based in Paris, who will generate market contacts and intelligence and create opportunities to trade cargoes of crude oil and products.

## **ESSENTIAL QUALITIES:**

- First class negociation skills
- Outstanding commercial talent already
- Good command of english and french.

## **DESIRABLE QUALITIES:**

- Oil industry background.

experience will be paid, plus substantial bonus based on performance.

Reply with full resume, including present salary, etc., and a recent photo to

TRANSWORLD OIL LTD **LONDON 5W1** 

Support informatique pour ordinateur VS grand système multilangage (COBOL, RPG. BASIC, FORTRAN), gamme ordinateurs conversationnels 2300 (BASIC). Commissance anglais indispensable.

## IMPORTANTE SOCIÉTÉ

## ACHETEUR EXPÉRIMENTÉ

- - connaissance des produits métalliques et plastiques ; schats pour des productions de grandes séries.
- Qualités requises:
  - esprit d'équipe et de collaboration ;

esité de la pratique de la langue allemande.

### **ADMINISTRATIFS ET FINANCIÉRS**

#### RESPONSABLES **DE LA GESTION DES VENTES** Paris ou Lyon 100/120 000 F

Vous estimez, comme nous, qu'une bonne gestion des ventes suppose une organisation rigoureuse et une équipe pleinement responsable. Nous souhaiterions donc vous confier l'animation d'un service d'une dizaine de personnes, chargé d'assurer l'exploitation des contrats obtenus par nos commérciaux.

Après une formation du type ESC, vous avez acquis l'expérience de l'administration commerciale au sein d'une importante société qui vous aura familiarisé avec l'utilisation de l'informatique.

sera apprèciée.
C'est une société aux structures solides qui vous saturd et dans laquelle vous pourrez donner toute la mesure de votre efficacité.
Réf. 4670. Merci d'envoyer votre CV en précisant la réfé-rence, à Bruno DEMOINET,

INTERNATIONAL BUSINESS DRIVE

CARCIE CHROSE SPECIAL MATERIAL

# حكذا من الأصل

Une croissance spectaculaire

Une technologie de pointe Les distributeurs de billets et guichets automa-tiques de banque : TRANSAC est le premier

Les terminaux intelligents, mini-ordinateurs et périphériques divers : TRANSAC conçoit et réalise des matériels de haute technicité qui, associés à une très importante bibliothèque de logiciels, forment une gamme cohérente capable de répondre à la quasi-totalité des problèmes

50 000 postes de travail.

## Une maintenance efficace

Avec 38 centres couvrant l'ensemble du territoire, le service après-vente de TRANSAC constitue l'un des tout premiers réseaux de mainte-nance français. Le S.A.V. s'appuie également



Supérieure d'Agricultu

**AGRONOME** spécial. droits sociétés et fiscalité en agriculture ou juriste spécial. probl. éco agricole, Expér. ou golt agricole. Ec. 0º 857.256 M Régis-Presse 85 bis, r. Réelimer, 75002 Pari

emplois régionaux

IMPORTANTE SOCIETE

DE BIENS D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

LYON

CHEF DE COMPTABILITE

confirmé

pour lui confier la responsabilité d'un service comptable informatisé au sein de l'un de ses établissements. Ce poste ne peut être confié qu'à un candidat possédant au minimum le DECS complet et une expérience

Il requiert des qualités d'organisation, de commandement et de contacts

Adresser C.V. avec photo et prétentions à no 67263 CONTESSE Publicité 20, avenue de l'Opéra 75040 PARIS Cedex 01, qui transmettra.

RÉGION LYON

JEUNE ENTREPRISE SALAISON

SPÉCIALITÉS LYONNAISES

MARQUE CONNUE EN PLEIN ESSOR

SON DIRECTEUR GÉNÉRAL

Doit être capable d'assurer et de maîtriser l'expansion et la gestion de la société, ainsi que son développement à l'exportation.

Expérience et références sérieuses exigées

Écrire avec C.V., et photo sous nº T 21.316 M à REGIE-PRESSE, 85 big, rue Réaumur, 75002 Paris, qui transmettra.

Groupe Coopératif Agricole

DIRECTEUR

Nous demandons :

• âge minimum : 38 ans,
• formation supérieure commerciale ou agricole,
• arpérience de la distribution des produits agricoles acquise el possible dans le secteur coopératif.

Le candidat retenu devra être capable d'apporter très vite à l'entreprise l'esprit et les méthodes commerciales susceptibles de conforter son déve-

Adresser rapidement photo, C.V., références et prétentions as le nº T 021.558 M à REGIE-PRESSE, 85 bis, sur Résumur, 73002 Paris, qui transmettra.

Région Sud-Est Région Sud-Est secteur céréales, aliments du bétail sionnement - C.A. 125 M.F. - 140 personnes, recherche son

RECHERCHONS CHEF SERVICE **ADMINISTRATIF** 40 ans environ ; Libre septembre-o

CONNAISSANCES SOUHAITEE

informatique et anglais. Envoyer C.V. manuscrit à 1916 ELBA, 7, rue Rabetats, 121, LA COURNEUVE Cad

M.J.C. recherche ANIMATEUR

cteur travalileurs migrants à compter du 1-10-1980.

Format, aiveau DUT ou équiv. Expérience. Salaire net mensue 3.400 F. Env. candidature -C.V. à M.J.C., 10, cours Carno 76500 Elbeuf avant le 10 sepi Ne pas téléphoner.

spécialistes vuigarisation et formation. Contrat outre-me Ecrire avec C. V. et référenc n° T 021,558 M. Règle Press 85 bis, r. Réaumur, 75002 Pari

Société des Forges de Basse Indre (dix kilomètres Ouest de Nantes)

UN INGENIEUR

ELECTRICIEN

S.U.P.E.L.E.C., I.N.P.G., E.N.S.E.E.I.H.T. ... ayant pratiqué l'automatique industrielle.

Envoyer lettre et curriculum - vitae manuscrits, joindre photographie récente à M. le Directeur de la Société des Forges de Basse-Indre 44610 INDRE

ante Société Alleman

de transformation de métaux

DIRECTEUR TECHNIQUE

de formation ingénieur de production style AM-ENL, ou similaire, ayant sons du commande-ment et des relations d'affaires. Expérience de l'emboutissage et de l'entretien de presses et d'outilisge de presses.

Des connaissances dans le domaine du trattement de surfaces (rect., polles.), de l'assemblage (sou-dure, rivet, etc.) et de la peinture (électrophorèse, pist.) seraient appréciées.

De bonnes notions d'allemand souhaitées,

TECHNICIENS DUT, BTS électro

DUT, BTS electronique et informatique (analyse et programmation). Angleis, Tél. 770-15-10 pour r.-v. u écrire LERT, 7 far, Cour des Patilies-Écuries, PARIS-10-

**SMGENTEURS** LECTRONICIENS MSI, Aptitude sy nglais et espagnol southatide. **INSENIEURS** 

ETUDIANTS MEDECINE
DCEAN 4 à CES
Août 80. Noutris, logés. Tél. : 293-36-90 ANALYSTE PROGRAMMEUR

LABORATOIRE D'ETUDES et de REALISATIONS TECHNIQ. (LERT) recherche

Cobol confirmé.
Tél. pr r.-v. 783-94-64.
Mile FIALIP
INTERCONTINENTAL
113-117, rue Cambronne,
PARIS-154.

SUP AERO et INSA Toulouse Anglais.

packaging Important Groupe Français industrie agro-alimentaire recherche

INA - ENSIA - ENSAIA

est à pourvoir à Paris.

# OIL TRADER

CABINET COMPT. SAVOIE: ALBERTVILLE ou AIME roch. comptable lib. oblig. militaires, niv. D.E.C.S., minim. 2 and de cabinet. Situation d'aventr scapable. Ecr. SUDEM, 17, bd de la Colonne 73000 Chambéry pe 10 A world-wide oil trading company with annual sales over two billion U.S. dollars seeks a highly Société recherche AGRONOMES EXPERIMENTES

- Ability to seek out market information

## - Proven trading ability, preferably

A salary reflecting the required skills and

TRADER RECRUITMENT

WANG |

ingénieurs technico-co<del>mme</del>rciaux

- caractère ouvert et accrocheur.

Adr. C.V. + photo et prét. à PERCEVAL (réf. M 26), 16, rue d'Athènes, 75009 PARIS, qui transmettra.

## **CHEF DES SERVICES**

130/160 000 F

Vous étes avant tout un eopérationnels et vous savez ca qu'est le contrôle de gestion et l'ausmation au soin d'une importante société commerciale. L'utilisation de méthodes de gestion moderne et la mise en application de procédures ne vous posent pas de problème.

Responsable de la Gestion Administrative d'une unité décentralisée, vous animerez une quarantaine de personnes, superviserez la gestion des ventes et aurez de plus un rôle de controllers.

Compte brinu de votre expérience similaire, une formation commerciale supérieure compétée par un DECS devrait vous permettre de réussir dans cette fonction qui vous servira de tremplin dans notre groupe.

Votre pratique courante de l'analais cous est

notre groupe. Votre pratique courante de l'anglais nots est indispensable car nous sommes la filiale d'une société multinationale américaine. Réf. 4669

Bien sir, votre pratique courante de l'anglais sera appréciée.

28, av. de Messine 75008 PARIS à qui nous avons confié ces recharches.

Adresser C.V. et prétentions à Bonald Janssens, WANG FRANCE, Tour Gallieni 1, 78, av. Gallieni, 931,70 Bagnolet, tél. 360-22-11.

Votre introduction dans l'entreprise per un son-tieu de la maison mère et une bonne coopération avec la direction commerciale sont garanties. Poste basé dans un site agréable en Lorraine.

Envoyer curriculum vitae manuscrit, photocopies des dipièmes et prétent. sous le n° T 021,560 M à Bégie-Pressa, 35 his, r. Béaumur, 75002 Paris, qui tr.

CABINET EXPERTISE
COMPTABLE

EXPERT COMPTABLE

grespes importants.
Ecrire & : AMP, ref. 9.770/JT,
40, rue Othvier-de-Serres,
75015 Paris qui transmetiva.

PROJETS

TRAVAIL TEMPORAIRE (garantie des salaires C.B.) ANALYSTES PROGRAMM. COBOL, ASSEMBLEUR DOS/VS/CICS

3, rue de Londres, Paris-84 Nétro Europe. Tél. : 397-26-40

IMPORTANTE SOCIETE
proximità CLICHY
LEVALLOIS-ASNIERES

recherche pour sa DIRECTION ACHATS

UN CHEF

DE SECTION

**LOGISTIQUE** 

plâmé ou mémorialiste expérimenté capable diriger maison commissariat aux compt

deces emploie .

SEPRODUCTION INTERDITY

and as discharge rapidement. sous meherchons des

## **FORMATICIENS** MUTEX

Exercise CV. of presentions a INFO'P.OP M Av. die General de Gaulle SOOO CRETEIL



INGÉNIEURS

MANUEL COME OF THE PROPERTY OF CV. at with energy is 17.721 top

Signific March-Ourse

ASSENVISSEMENTS MENTAL ANTOMATISATION

TENTE MENTE

and the second

PERSERVICES F PHANCIERS

C) JEAN

DE VOICES na rossif

à qui nous avons confié cette recherche.

offres d'emploi

offres d'emploi

Concevoir et réaliser une gestion budgetaire

Aroir la responsabilité et faire évoluer le service Budget d'un important

Arthur as responsatione et fame évoluer le savice Bodget d'un important organisme Public, soit gérer 1.800 000 Frs.

Voilà une mission riche et complexe, basée sur la mise en place d'une comptabilité analytique, impliquant la réalisation d'analyses financières, l'étude et la répurtition de budgets prévisionnels, comportant également l'élaboration et le contrôle de systèmes de gestion, l'amélioration et le suivi des procédures infernes.

En collaboration étroite avec les services Développement, Programmation et Comptabilité du Siège et en relation avec 150 unités régionales, ce cadre supérieur de haut niveau, de formation Grande Ecole (ENA, HEC) ou universitaire (Maîtrise Finances, Gestion, Compta...) occupe depuis au moins 5 ans un

posses sumane.

Cet homme, à la fois imaginatif et concret, est apte à mener des projets importants. Si compétance professionnelle alliée à ses qualités humaines ini permettront de maîtriser sa fonction et l'équipe de collaborateurs, (une dizaine

La rémunération tiendra compte de l'expérience et de la valeur du candidat, Si cette situation en très proche banliene vous intéresse, nous vous remer-cions d'adresser lettre manuscrite, CV, photo et salaire actuel sous réf. 7050 à racg carrières - 64, rue la Boëtie - 75008 - PARIS.

SOCIÉTÉ INGÉNIERIE EN INFORMATIQUE

10 INGÉNIEURS INFORMATICIENS DE HAUT NIVEAU

Possédant 1 à 5 ans d'expérience sur mini ou micro-ordinateurs pour travailler dans les sines spivants

- LOGICIEL DE BASE - TEMPS REEL
- TELEPHONIE -- ABRONAUTIQUE -
- -- INSTRUMENTATION
- MICROPROGRAMMATION

esser C.V., prétent, et date de disponibilité à PARIENTE, M. P. I., 38, rue de Bassano, 75008 PARIS.



GLAENZER SPICER

Division d'un important groupe international

de mécanique automobile recherche pour so DIRECTION DES ÉTUDES

ASSISTANTE TECHNIQUE TRILINGUE ALLEMAND-ANGLAIS OU BILINGUE ALLEMAND

PORMATION: Type B.T.S. Assistante d'Ingénieur ou niveau équivalent. Dactylo indispensable. Sténo française souhaitable.

ACTIVITE: Secrétariat complet incluant la correspondance et le auvi des brevets.

Le poste est évolutif pour une candidate intéressée par des fonctions variées alliant l'administration et le technique. et la technique. Avantages sociaux intéressants.

Adresser lettre manuscrite avec curriculum vitae, photo et prétentions au Chef du Personnel, 10, rue Jean-Pierre-Timbaud, 78301 POISSY.

Filiale Société Américaine

Domaine Péri-informatique Télé-informatique

RESPONSABLE DÉPARTEMENT APRÈS-VENTE

aura pour mission d'animer et de gérer une équipe dont l'effectif en augmentation constante est actuellement de 25 personnes.

Ce poste conviendrait à ingénieur diplômé ayant une solide expérience dans le domaine de l'élec-tronique et ou/de l'informatique (Hardware) et ayant déjà exercé un poste de responsabilité com-parable.

Angiais lu - écrit - parlé indispansable Envoyer curric. vitas et prét. ss le nº T 921.551 M à REGIE-PRESSE, 85 bis, rue Réaumur, 75002 PARIS.

## risk manager

**Paris** 

180 000 F

C'est à un véritable entrepreneur que nous souhaitons confier la responsabilité du département Accident de notre cabinet de courtage.

En effet, vous serez chargé de maintenir et développer le courant d'affaires existant, autrement dit d'assurer la gestion complète de votre service comme s'il s'agissait de votre propre centre de profit. A notre avis, pour réussir dans ce type de fonc-

A note any, pour eles qualités de réel chaf d'entre-prise, faire la preuve d'une expérience réussle de 3 à 5 ans dans une compagnie d'assurances ou un cabinet de courtage important en tant que Responsable Accident.

Vous êtes licencié en Droit ou diplômé d'une Ecole Supérieure de Commerce mais nous nous attacherons beaucoup plus à votre expérience antérieure, notamment celle de l'animation des

Profitons de cette période estivale plus détendue pour nous rencontrer rapidement. Merci d'envoyer votre C.V. sous réf. 4672, à

INTERNATIONAL BUSINESS DRIVE 28, av. de Messine 75008 PARIS

## Env. C.V., photo et prétent. n° 96.978 M. - BLEU, 17, rue Lebel, 94300 Vincennes

SOCIETE DE SERVICES ET CONSEILS EN INFORMATIQUE (410 personnes) partenaire d'un groupe industriel de taille internationale

recherche des

# INFORMATICIENS

de 2 à 5 aus d'expérience pour travaux dans les

- SYSTEMES TEMPS REEL
- LOGICIEL DE BASE
- SYSTEMES DE GESTION DE BASE DE DONNERS

Envoyer lettre matmscrite, C.V., photo et prétentions à ERIA - ECA AUTOMATION Service du Personnel 315 Bureaux de la Colline 92213 SAINT CLOUD Cedex

### ÉTABLISSEMENT FINANCIER FRANCO-AMÉRICATN

Tour Maine-Montparnasse

## DEUX ANALYSTES FINANCIERS

Hommes de contacts chargés de la négociation de contrats d'affacturage avec chefs d'entreprises ou directeurs financiers.

Ces candidats titulaires d'un diplôme d'enseigneat supérieur ou d'Ecole de Commerce devront séder une solide formation comptable et undère ainsi que l'expérience de l'étude des entraprises.

Pour l'un des postes des déplacements en pro-vince sont à prévoir. POSTES A POURVOIR IMMEDIATEMENT

Ecr. avec curric. vitae à FACTOFRANCE HELLER, Service du Parsonnel, Tour Maine-Montparnasse, 33, avenue du Maine, 75/34 PARIS CEDEX 15.

BANQUE PRIVÉE PARIS

ANALYSTE

## **PROGRAMMEUR**

ORMATION D.U.T. INFORMATIQUE on EQUIV. 2 à 3 ans d'expérience minimum pour études et réalisations de projets à la fois sur mini et gros systèmes.

Envoyer surriculum vitae, photo et prétentions sous le n° 67.394 à CONTESSE Publicité, 20, av. de l'Opéra, 75040 Paris Cedex 01, qui tr.

COLLABORATEUR

nais. région Nogent-s/Maron mation commerciale et admi-retive souhaités. Faire offre à PUBL1 GR nº 342, fg. Montmertre, PARIS-9. CABINET EXPERTISE COMPTABLE

DE GROUPE recherche STAGIAIRES DEBUTANTS dipl. étud. supér. exigé, vacanc. poss. Env. C.V., photo, prét Cab. J.M., 51, r. Cardinet, 17º.

reciétaires

SECRETAIRE DE DIRECTION TRILINGUE pour la Président d'un important groupe de so-létés internationales basé dans le Wast-End, au centre de Lon-

### information divers

**TROUVER** 

L'Elat offre des emplois stables then rémunérés à toutes et tous avec ou sant diplômes. Pour les connaître demand, une document, gratuille sur la revue PRANCE CARRIERES (C 16). B.P. 462, 69 PARIS.

TRILINGUE pour le Président d'un important groupe de sectifiés internationales basé dans le West-End, au cantre de Londres. Doit voesséder une expériment d'un moiss cinq ans dans une position de même niveau. Doité d'une personneillé agréeble et flexible, in candidate retenue devra avoir entre 25 et 40 aus et être fritique anglais-français-espagnal. Selaire négociable commensurable avec la position on coupée. Prise de CV: rédact, examples, erreurs à éviter et flexible, in candidate retenue devra avoir entre 25 et 40 aus et être fritique anglais-français-espagnal. Selaire négociable commensurable avec la position on coupée. Prise et propose sur troster d'écrire en joignant CV et photo-récente, plus références évent sur les pus sit i on occupée. Prise et se les pus demandés. Pour informations, écr. CIDEM Pour compaigne pus références évent sur les pus de la composition de mileux associat restaur. Convert l'examples et experises aux tests. Pour informations, écr. CIDEM Pour compaigne pus références évent sur les pus demandes plus défine plus défine de Grande Econdre de Grande Econdre 19 de l'est. U.S. Diplôme de Grande Econdre 19 de l'experise comptable. et experise comptable. et experise comptable. et experise compaise et experise comment de l'experise compraise. Et membre de Grande Econdre 19 de l'est. U.S. Diplôme de Grande Econdre 19 de l'experise comptable. et experise comptable. et propose de cv. : rédact, examples de cv. : 203 et le Monde 9 plus de l'experise comptable. et de septembre. Ecr. no 253 et le Monde 9 plus de l'experise comptable. Et multi-U.S. Diplôme de Grande Econdre 19 de l'experise comptable. et experise comptable. Et multi-U.S. Diplôme de Grande Econdre 19 de l'experise comptable. et experise comptable. et experise comptable. et experise comptable et experise comptable. Ecr. no 253 ele Monde 9 plus de l'experise comptable. et experise ce experise ce experi

Ingénieur, 35 ans, expérience métaliurgie et génie chimique, ayant assuré : études, construction, démarrage et fonctionnement usine de compost, recherche poste conseiller : administration, vitie ou société pour le même type d'activité, France ou étranger.

Ecr. p. 6731 « le Monde » Publ., 5, r. des Italiens, 75427 Paris-9».

SPÉCIALISTE

Atme TOURENNE : 281-13-44.

DIRECT. FINANC. et ADM. Actuellement cadra supérieur de BANQUE classe 8, 15 ans d'eup.

BANQUE classe 8, 15 ans d'eup.

CADRE COMMERCIAL

34 a., eup., 9 a. sec, textile ds impte Socihée de distribution (hypermarché) rech. poste à met. Sur règ. parisienne. Etudierait tous propositions. Lib. iméd. (hypermarché) ecci. poste à met. Sur règ. parisienne. Etudierait tous propositions. Lib. iméd. (hypermarché) ecci. poste à met. Sur règ. parisienne. Etudierait tous propositions. Lib. iméd. (hypermarché) ecci. poste à met. Sur règ. parisienne. Etudierait tous propositions. Lib. iméd. (hypermarché) ecci. poste à met. Sur règ. parisienne. Etudierait tous propositions. Lib. iméd. (hypermarché) ecci. poste à met. Sur règ. parisienne. Etudierait tous propositions. Lib. iméd. (hypermarché) ecci. poste à met. Sur règ. parisienne. Etudierait tous propositions. Lib. iméd. (hypermarché) ecci. poste à met. Sur règ. parisienne. Etudierait tous propositions. Lib. iméd. (hypermarché) ecci. poste à met. Sur règ. parisienne. Etudierait tous propositions. Lib. iméd. (hypermarché) ecc. no 2.507 « le Monde » Pub., 5, r. des Italiens, 75427 Paris-9».

SPÉCIALISTE

Atmet TOURENNE : 281-13-44.

DIRECT. FINANC. et ADM. Actuellement cadra supérieur de source de la company de la compan

17° arrdt. 17° bon immeuble, solell, calme, 3 p., entrée, culs., bains, w.c., 55 m2, relait neuf, 265.00 F. Occupés 3 p. (° cl.). 175.000 F. Duplex possible 5/pla. 14-16 h. Samedi, dumanche of lindi : 52, rue Guy-Möquet : 224-02-86.

BOULOGNE EGLISE

p. à rénover 45 m2 les étas OPADIM, téléphone 825-60-40

NEUILLY

Prix: 1.275.000 F

Aercredi, Jeudi de 14 h. à 18 2, RUE DU CHATEAU 2, ou Tel. 723-91-22.

**NEUILLY-SABLONS** 

IMMEUBLE PIERRE TAILLE SETAG. ASCENS. TT CONFT. LIV. 36 M2 CHAMBRES MOQUETTE REFAIT NEUF Prix: 1.150 000 F

Mercredi. Jeudi de 14 h. à 18 h 16, PLACE DU MARCHE nu tél. 723-96-05

Parc Saint-Cloud Ville-d'Avray, petit imm. libre à rénover pour particulier. Teléphone 770-79-87.

95 - Val-d'Oise

PONTOISE, Superbe duplex, so-

eil, vue, 120 m2 + 1errasse, par., 440,000 F. T. : 229-52-98.

Etranger

CANADA

TORONTO
ET OTTAWA

Beaux appls, crédits possibles,
remabilité garantie. CORÉPI,
s, rue du Helder, 75009 PARIS
Tél.: 247-13-41, poste 291.

locations

meublées

Offre

paris

BASTILLE séjour, chambre cuisine, bains. TELEPHONE. 1.500 net. 272-40-19

locations

Demande

Région parisienne

locations

non meublées

Offre

non meublées

19° arrdt. AVENUE SIMON-BOLIVAR JOH

PROX. CHAMP-MARS

Studio 27 m2 200,000 F. Box placement, Jean Fouillade, 566-00-75.

3 Pces imm. Pierre de tail! Paul GARBOUA - 296-10-11. TOLBIAC gd standing, piscene 3/4 p. cuis, équipée, balc. 25 m2 jolie vue, 680.000 F. - 535-56-92 PELLEPORT VUE PANORAM

v., 3 ch., 2 bns, gde loggia arkg, 1.300,000 F. T. 366-45-29 14° arrdt. 92 MONTPARNASSE Bel imm. Hauts-de-Seine tapis escalier. IMPECCABLE STUDIO 2 P., bns, W.C. S/rue SOLEIL. 320,000 F. 322-69-10

SOLEIL 220,000 F. 22-49-10.
PRES DENFERT dans imm.
rénové direct idéal placement
studio et 2 pièces pout confort
loué lyeer libra. T.: 555-72-72.
CCDUR MONTPARNASSE dans
très belle rénovation de standing
gd studio et duplex (cuis. éc.,
loué loyer libre. Tél. 555-92-72.
Loué loyer libre. Tél. 555-92-72.

appartements vente

11° arrdt.

Pres NATION-CHARONNE

STUDIO 35 M2 confort

12° arrdi.

Métro LEDRU-ROLLIN és très

| bel. kmm, d'époque beau duplox | tt éq. loué. b. rapp. : 555-92-72.

13° arrdt.

PRES AV. ITALIE

15° arrdt. M° BOUCICAUT-LOURMEL LIVRAISON JUIN 1981 Petite résidence très bon stand

automobiles

PEUGEOT 504 GL Diesel 1977 mol. echange standard 4,000 km

reins, embrayage, pneus, neufs Prix : 29.000 F. L.H.B. 430-31-33 jusq. 4 août

8 à 11 C.V.

diver

104 - 305 -505

Modèles 80 peu roulé, garanties Auto Paris XV. Tél. 533-69-95 63, rue Desnouettes, Paris-15-

NEUBAUER

PEUCEOT

EXCEPTIONNEL!

EN AOUT. PRIX 79 SUR

MODÉLES 80 DISPONIBLES M. Gérard - 821-60-21.

Particulier à particulier : ALFA ROMEO coupé 1300 GT aubergine avril 1969 parfait état. TEL. : 720-04-03.

5 à 7 C.V.

9° arrdt. STUDIOS 2 Pces (44 M²)
VRAI 3 Pces 78 m² + s
VRAI 3 Pces 78 m² + s
131/144 M² terrasses TRES 5 PIECES 160 M² en 3, 4 et pièces. BEGI. - 267-48-01 - 42-08.

#### immeubles immeubles

L'immobilier

4° arrdt.

MARAIS, 95 m2, 4 pieces, cul-sine, bains, bon état intérieur. Prix : 840.000 F. GARB1 : 567-22-88.

5° arrdL

GD DBLE LIV. + 2 CHBRES

6° arrdt.

SAINT-PLACIDE

Calme, Téléphone 354-95-18.

7° arrdt.

38, R. VANEAU GD STANS

UROC living + chbre 50 m2 étage, asc., pourres, soleil. GARBI : 567-22-88.

35, R. VERNEUIL

8° arrdt.

AV. MONTAIGHE Calme

P. grand standing. Récent. m2 + serv. - T. 553-30-72.

Hving, 2 chambres en duplex caractère, chambe, 800,000 Vis, mercredi 14 h. 30 à 16 h. ou 705-39-10.

IMMEUBLE HISTORIQUE (6° arrdt) état impeccable (actuellement bureaux)

ldéal pr grande société, siège social, etc.

Ecrire sous chiffre 200-8360 ANNONCES SUISSES S.A., 3, rue du Vieux-Billard, 1211 GENEVE 4.

#### représent. offre

Exportateur pièces auto P. - Industrie - Bătimen erche pour région Paris REPRESENTANT

Demande\_

traductions

Jeune Fernme diplômée lerait toutes traductions englais/iranc, et espag/franc Ecr. n° 8732 « le Monde » Publ, 5, r. des Italiens, 7542/ Paris-9°.

DEPANNAGES-TRADUCTIONS TRADE-YVEL
accepte en anût et septembre
ts trav. traductions techniques.
URGENT. - Tél. : 950-78-11.

## demandes d'emploi

RELANCE DE SOCIÉTÉS EN DIFFICULTÉ **CADRE DIRECTION** 

Haut niveau - Cinquante ans Expériences réussles de reprise de sociétés en règlement judiciaire et location gérance propose sa collaboration.

Ecrire sous nº 2.514 & cls Mondes Publicité, 5, rue des Italians, 75427 Paris Cedex 09, qui tr.

locations

Jne Hma DECS cherche emploi

appartem.

achat

RECH, NEUILLY BOIS 100 m2 + jardin, tout concort, NICHEL et REYL, 181, 265-10-05. JEAN FEUILLADE, 54, av. de La Motte-Picquet, 15+, 536-00-75, rede, Paris 15+ et 7+ pour bons cilicots apparts toutes surfaces et immeubles. Palement compt.

EMBASSY - SERVICE 8, ev. Messino, 8° 562-03-48 Ouvert en eoût. rech, appis style pied à terre pour clientèle etrangère.

PAIE COMPT CHEZ NOTAIRE ACHETE 2 à 4 P., Paris, bon quartier, avec ou sans confort. Mome LEULLER T. : 201-68-81. Ou téléph. le soir ; 900-84-25. viagers

Société spécialiste VIAGERS F. CRUZ 8, rue La Boètie 266-19-00 Prix indexation et garanties. Etude gratuite discrète.

bureaux Votre SIÈGE SOCIAL CONSTITUTION SOCIETES ASPAC 281-18-18 +

A LOUER

Imm. de preside à usage
bureaux. Superficie 750 m2,
DISPONIBLES.
AGENT EXCLUSIF
VALORIMMO S.A., 140, beutev.
Haussmann (8°). Tél. 562-11-15.

Votre SIÈGE SOCIAL V. SECRETAR. TELEPHON. CONSTITUT. DE SOCIETES ACTE S.A. PARIS, 261-80-88. MARSEILLE (91) 93-11-13.

CONSTITUTION do S.A.R.L.
THEX Secretariat
Videphonique
Domicilations artisanales et
commerciates. 355-17-50

#### locaux commerciaux PRES R. DE CLIGNANCOURT

vends ou je loue murs com-rclaux (idéal artisans). Läbre suite ou tr. bon placement. TEL.: 555-92-72. fonds de

commerce

# Vend NANCY CENTRE; Société de COIFFURE et d'ESTHETIQUE; Direction assurée, personnel aute coffure, C.A. très impt. Ecr. s/ no 182 à Havas B.P. 490 57017 METZ CEDEX.

SAINT-ANDRÉ (NORD) Libre à la vente. Immeuble commercial. Magasin, réserve, s. de séjour, cuis., 3 chibre., grenier, cave, cour, jardin. Possibilité tous commerces. Prix 255/270.000 F. Ecrire no 338 M, Régle-Presse, 85 bis, r. Réaumur, 75002 Paris.

#### maisons de campagne

DROME SUD 35' AUTOROUTE DU SOLEIL au cœur des vignobles et des truffières. Dans village classé, mais. en pierres. Px. 195.000 F. CATRY, 43, crs Estienne-d'Orves 13001 MARSEILLE, Tél. mer-credi (91) 54-72-73. Jeudi (75) 27-13-62. Vendredi (75) 27-21-22.

COTE D'ARMOR Particulier vend, en Bretagne, maison renovée, tout contort cheminée - poutres, téléphone

97 KM DE PARIS EST. malson rustique, tout confort, 5 pièces, terrain de 2 a 70 ca. Px : 450.000 F. T. (23) 82-40-90. Ardèche, grange typique parf. état sur 6.000 m2, vue exception-nelle, rivière — (91) 73-07-55.

propriétés

Plateau ardéchols: très belle FERME, bien située, avec 16 ha de pré et pâture, sources, élec., bon accès. (libre à la vente. Prix 550.000 F. Me CHAPUIS, notaire, issantès T. (66) 46-12-73. Striton de ski LES ESTABLES Htts-Loire VENDS anc. terme du pays. Murs pleran, toiture lauzes, eau de source, étect., accès goudranné, terrain de 2.000 m². Prix: 160.000 F. Me Chapuis, notaire à Issantès (66) 46-12-73.

AOSGEZ Tràs bette PROPRIETE rénovée DONON, plan d'eau 40 he en création. Il pièces -t. combies. Arbres centenaires, parc 5.000 mètres corrés. Prix élevé à débatire. Comviendrait à collectivité.

Ecr. B.P. 346 R 9, M. Bakiner, 67000 STRASBOURG. 25 km DAX PROPRIETE DE CAMPAGNE bordée d'un ruisseau, ombragée, Jardin aménagé, 4 Ch., 9d séj. avec cheminée. Terrasses. Gar. Prix meublé: 500.000 F. S. COLLEE, 40530 LABENNE.

## châteaux

ALLIER - CHATEAU RILLIAN Lord Style.

Berge 10 aprils tt cft s. 25 ha 1/2
bois + étang. NX dépend. Prier
tot. 1.350.000 F. Ceb. M. PEZET,
03500 Sauicet. Tél. (70) 45-35-70. 03500 Saulcet. Tél. (70) 45-35-70. CHATEAU EMPIRE env. AIX-EN-PROV., 5 hs parc cidistré, tr. beaux erbres, source privée, étangs, fontaines, pisc., tennis, solicant, de pces, chr. centr., rbon état. Nibreuses possibilités exploitation. Prix élevé justifié. Intermédioires s'absterir. Téléphone 16 (67) 63-36-63.

domaines

Suls acheteur vaste domains bois et plaines, 250 km max sud de París. Ecriro 20063 ORLET, 136, avenue Charles de-Gaulle, NEUXLLY-S/SEINE

SOCIETE AND THE 61, rue Centagrel - /50 ta PARIS MACHINES SPÉCIALES STREET WOLUTIVE B.E. OUTILLAGE PARIS TANTO SOCITI

# ERIA DE ECA AUTOMATION

# **INGENIEURS**

SYSTEMES DE COMMUNICATION

introduit bureau achats de chamilers se trouvent à l'étran-ger. Ecrire sous la référence n° 021.091 M. Régle-Presse, 85 bis, r. Réaumur, 75002 Paris.

travaii à domicile

Dactylo expérimentée tape tous travaux : français, anglais. Travail rapide et solgné. Claire CHASSAIGNE : 358-12-88.

Demande\_

villégiatures

### FLASH AUTO-RADIO 104, av. Jean-Jaurès 93120 LA COURNEUVE SUPER DISCOUNT

es marques suivantes :
Blaupunkt - Aurion - Clarion
Autovox - Pionner - Chaine
2 chores, 5EJ., JDIN TT CFT.
Août 5.000 F. T. 14-(94) 95-56-44.
Amortagne 1 heure sans R.-V. PARIS - 14°

PARIJ 14
Porte de Vanves
Immetible récent tout confort
SANS COMMISSION
2 PC65 Loyer 1547 F.
Charges 415 F. Parking 220 F. F.
2 PC65 Loyer 1334 F.
Charges 417 F. Parking 220 F.
S'adresser au gardien,
4, rue des Marialers.
Tél. heures bureau S39-79-66. MONTPARNASSE GD STAND. 55 M<sup>2</sup> liv. = chambre, cul... Park. 2,900 Ch. comp. 261-10-00.

Park. 2,900 Ch. comp. 261-10-00.
NOTRE-DAME (près) imm. de caractère, 2 p. cuis. équipée.
Tél. TRES BON ETAT 2,000 F. Ch. compr. T. 621-10-00 en 44-70.
Studio + terr. 50 m2, cft, soletí, in asc., 1,000 + ch., Vr. poplaire s/pl. 11-20 h. 17, r. A.-Razier, 19º T. av. 10 ap. 22 h. 233-24-66. Région parisienne

SCEAUX (92) Belle villa 5 pièces sur beau jardin, séjour, 4 chbres, s. d'eau, s. de bains ÷ studio, 5,300 F, charg. comprises. - SERRA, 526-08-50.

meublées Demande EMBASSY-SERVICE recherche du Stadio au 6 pièces Paris et Villa en basilete Ouest, Pro-priétaire directement : 562-78-99.

OFFICE INTERNATIONAL echerche pr sa direction beaux appts de standing 4 p. ot plus TEL, : 285-11-08. Particulier à particulier cherche appt confortable et meublé 5-6 p., 5- ou é- arrêt. du le septembre 1980 au 15 juillet 1981. Téléphoner au 73-43-05 cendent les heures de bureau.

## **ILE-DE-FRANCE**

## La maison de Renan va devenir une « extension » du musée Carnavalet

La maison et les collections amis tous les vendredis soirs. de l'ensemble Scheffer-Renan, Ses « amis », c'était tout ce qui compiait dans le Paris de l'épon e u v l è m e arrondissement, doivent être rattachées, dans un avenir prochain, au musée Carnavalet.

C'est au cœur du quartier de la Nouvelle Athènes, lieu d'élec-tion au siècle dernier des artistes et des écrivams, sorte de petite ville calme et préservée, où subsistent encore quelques jardins romantiques, que vint habiter en 1830 le peintre Ary Scheffer. La maison, construite en 1820, existe encore telle que l'a comme cet encore telle que l'a connue cet illustre locataire.

Après avoir longé une belle allée d'arbres, on pénètre dans une cour aux larges pavés, enca-drée de deux ateliers d'artiste et de dépendances et où l'on dé-couvre tout au fond un charmant hôtel Restauration de deux étages aux fenêtres ceintrées, flan-qué d'un petit jardin aux arbres

C'est ici qu'Ary Scheffer, pein-tre d'origine hollandaise, s'ins-talla, travailla, vécut pendant

amis tous les vendredis soirs. Ses « amis », c'était tout ce qui comptait dans le Paris de l'époque romantique. De Liszt à Lamennau, de Berryer à Gobineau, d'Ingres à Tourgueniev, de Lamartine à Béranger, sans oublier Pauline Viardot, George Sand et Chopin qui venaient en roisins dennis le suigne d'Or-Sand et Chopin qui venalent en voisins depuis le square d'Or-léans. C'était toute la musique, la peinture, la littérature et même la politique qui se donnalent rendez-vous chaque semaine chez Ary Scheffer et son frère Henry, qui était aussi un peintre de talent.

Augustin Thierry, qui avait comm Ernest Renan au Journal des débats, l'y amens un soir de l'hiver 1856. Le jeune et célèbre auteur de l'Essai sur les langues sémitiques allait reprendre souvent le chemin de la rue Chaptal où il avait été conquis par la chaleur de l'accueil, le milleu qui fréquentait la maison milieu qui fréquentait la maison et... aussi le charme de la jolie Cornélia Scheffer, fille d'Henry et nièce d'Ary, tant et si bien qu'il l'épousa en septembre 1856.

tre d'origine hollandaise, s'ins-talla, travailla, vécut pendant 1858, sa fille, Mme Marjolin se près de trente ans et reçut ses fixait rue Chaptal. Elle devait y

demeurer jusqu'à sa disparition, en 1900, et, comme elle n'avait pas d'enfant, elle léguait tous ses biens à sa nièce Noémi Renan fille d'Ernest et de Cor-nélia, qui avait épousé Jean Palchari, écrivain et promoteur de la prose néogrecque.

Mme Noémi Renan s'installait alors rue Chaptal avec ses quatre enfants; ses fils: Ernest, le futur auteur du Voyage du Centurion, et Michel, qui épouserait la fille d'Anatole France, avent de disparaître, comme son ainé, durant la guerre de 1914-1918, et ses filles: Mme Henriette Pacharl, morte en 1972, et Mme Corie Siohan.

## Les temps d'occupations

Tous ceux qui ont eu le privi-lège de connaître Noémi Renan ne peuvent penser à elle sans emotion Intelligente, bienveil-lante, sensible, d'une grande et profonde culture, la fille d'Ernest Renar prograti culture ser risi Renan recevait toujours ses visi-teurs avec une gentillesse et une affabilité exirèmes, et, s'il est permis d'évoquer des souvenirs personnels, c'est auprès d'elle que venaient puiser du courage aux heures sombres de l'occu-pation allemande, tous ceux qui

Malgré son expérience déchirante des deux autres conflits : celu: de 1870 où elle avait vu ceiu: de 1870 où elle avait vu pleurer son père, Ernest Renan, après la défaite de l'armée française; et l'horrible tragédie qu'avait été la mort de ses deux fils entre 1914 et 1918, elle n'abandonna jamais ja conviction qu'elle communiquait à ses v'alteurs de voir la débâcle des armées nazies qu'elle prédisait chaque fois qu'on allait la voir, mais à laquelle elle ne devait pas assister pulsqu'elle mourait en août 1943 non sans avoir légué à Robert et Corie Siohan, ses enfants, sa malson et tous les souvenirs qu'elle contenait.

Ces derniers n'ont cessé, de-puis lors, de veiller avec une piété, une compétence et une vigilance jamass en défaut sur le précieux héritage qu'ils vont maintenant transmettre à la ville de Paris, pour a y écrire une nouvelle page d'histoire », comme l'a dit Mme Corle Siohan qui vit dans cette malson depuis quatre-vingts ans.

Les bâtiments qui composent l'ensemble Scheffer-Renan sont l'ensemble Scheffer-Renan sont inscrite depuis 1956 à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. L'atelier d'Ary Scheffer, qui forme avec les collections un lieu indissoluble, est protégé dans sa totalité extérieure et intérieure. Les collections, qui ont été classées à perféquelle demeure par les Monupétuelle demeure par les Monu-ments historiques en 1958, ont donné l'eu récemment à un inventaire entrepris par M. Ausa-mspectent général des Monu-ments historiques, avec le concours du musée Carnavalet.

## Un musée du romantisme

Divisées en cinq catégories : meubles, tableaux, objets d'art, tous du siècle dernier, livres imprimés et manuscrits, elles sont conservées en presque totalité dans l'atelier d'Ary Scheifer et constituent avec ce cadre exceptionnel un décor dix-neuvième siècle d'un charme certainement

Parmi les meubles et les objets d'art les plus importants, on peut admirer une commode ayant appartenu à Ary Scheffer, de forme demi-iune estampiliée Schey, et des objets de style romantique dont un très beau service de porcelaine au chiffre de Louis-Philippe. Les tableaux qui sont presque tous des portraits sont signés de noms célèbres comme Delagroix, Maurice Denis ou Jacques Emile Blanche, Parmi les meubles et les objets

Mais ce sont surtont les frères Scheffer qui sont représentés dans cette collection où le portrait d'Ernest Renan à trentesept ans, peint par son beau-père Henry Scheffer, nous fait découvrir l'auteur de Souventra d'enfance et de jeunesse dans les débuts de son mariage et très diffèrent du modèle de Bonnat.

Dans la bibliothèque aux six

grandes portes vitrées d'acajou et aux filets de citronnier qui occupe tout le fond de l'atelier et qui y fut installée dès que celui-ci ent été terminé par Ary

Scheffer lui-même, se trouvent un millier de volumes allant d'Amiel à Zola comportant des ouvrages de différentes époques mais sur-tout du dix-neuvième siècle et

représentant un important fonds Renen.

Les manuscrits concernent Ernest Renan (bien que les plus importants aient été versés à la

langes, Quicherat et combien d'autres. Tous ont été admirable-ment classés et répertoriés par les soins de Mme Corie Siohan.

Ces bătiments, cette collection,

ce jardin quasi secret collection, ce jardin quasi secret qui constituent im de ces lieux uniques et préservés où a toujours soufflé l'esprit vont donc être conflés, comme le souhaitaient Robert et Corle Siohan et selon le vœu du ministre de la culture et du maire du maire

### LE FAUBOURG SAINT-ANTOINE VEUT DE-FENDRE SES JEUNES ARTISANS

Charges fiscales écrasan

qui freinent l'embauche des

apprentis, formation des jeunes

La filière bois

qui laisse peu de temps pour l'expérience réelle et active en ament en matière première telles sont les préoccupat majeures des artisans du bois. Ceux-ci les ont exposées lors d'une rencontre avec les pouvoirs publics, organisée par Eric et Jean-Marc Nordin, eux-mê faubourg Saint-Antoine à Paris. M. François Salques, chef du bureau de l'action économique à la direction de l'artisanat, a. de son côté, annoncé que l'enquête importants atent ete verses à la guelques années, mais aussi les correspondants de l'auteur de la Vie de Jésus comme, par exemple, Juliette Adam, Clemenceau, Mgr Dupanloup, Anatole France, Michelet, Fustel de Coulances, Chicherat et combien sur la filière artisanale des métiers du bols (soxante-quatre mille entreprises et cent soixante trois mille salariés contre seize mille entreprises et six cent trente-sept mille employés pour l'industrie) va donner lleu à un prérapport qui sera diffusé à la

> En attendant la publication définitive de ce document à la fin de l'année, des mesures ponctuelles pourraient être prises. On envisage notammen d'encourager les groupen vendre à l'exportation. Une première expérience de ce genre vient d'être organisée à la Foire d'Augsbourg, où une délégation dans les meubles en bols massif a pris contact avec des collègues allemands, qui se sont montrés n'existent cas chez eux.

ministre de la culture et du maire de Paris, au musée Carnavalet, administré par M. Bernard de Montgolfier, qui envisage d'en faire en y joignant le legs George-Sand, un Musée du romantisme où les toiles d'Ary Scheffer conservées rue de Sévigné pour-ront retrouver leur lieu d'origine.

# Nouveau chèque de voyage en francs français. (fort de 90 ans d'expérience internationale.)

Bonne nouvelle pour les voyageurs et les touristes. La Société Française du Chèque de Voyage (SFCV), s'appuyant sur une longue expérience dans ce domaine, vient de lancer de nouveaux chèques de voyage, libellés en francs français.

Les bulletins d'abonnements

SIMPLE ou MULTIPLE

vous permettent de participer à

tirages consécutifs

Ces nouveaux chèques de voyage SFCV, vous les trouverez dans les princi-

et dans le monde: en particulier les agences et les correspondants des établissements co-fondateurs: la Banque Nationale de Paris, le Crédit Lyonnais, le Crédit Agricole, le Crédit Commercial de France, et tous les bureaux American Express.

Utilisez-les dans les magasins, les restaurants, le réseau mondial American Express. les hôtels, pour vos billets d'avion ou vos locations de voiture.

En cas de perte ou de vol, vous pourrez obtenir un remplacement intégral auprès du plus expérimenté des organismes

Avant de partir à l'étranger en vacances ou pour affaires, munissez-vous des nouveaux chèques de voyage SFCV en francs français. Ils sont gérés

par American Express, forte Emportez ces chèques de voyage en de chèques de voyage: de 90 ans d'expérience. toute confiance. paux établissements financiers en France FK12345678 Suide Francisco du Cheque de Varange American Company American Company 2345678 #B28805399184 CHEQUES DE VOYAGE SECV En francs français

Gérés par American Express dans le monde entier.

FACEGURE SAINT. ATTOME VEUT DE.

ME SES JEUNES

## **TRANSPORTS**

## Les compagnies anglaises et américaines se préparent à une nouvelle guerre des tarifs dans l'Atlantique

Londres-New-York pour 800 francs?

tarifs aériens est sur le point d'éclater sur l'Atlantique nord, du moins entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. La British Airways vient d'annoncer son intention de proposer pour la prochaine saison d'hiver des réductions de prix de certains de ses billets atteignant dans cer-

tains cas près de 15 %. Ses tarifs deviendraient ainsi nettement inférieurs à même ceux du « train du actuellement le meilleur marché sur le parcours,

British Airways a annoncé British Alrways a amonoce dans un premier temps qu'elle envisageait ainsi un Londres-New-York ou Washington aller simple pour 84 livres, un peu plus de 800 F) sans location et en heures creuses alors que Laker propose le même trajet pour 85 livres.

La riposte des autres compa-gnies n'a pas tardé. Laker a amoncé une « réaction » pour la fin de la semaine tandis que la compagnie américaine T.W.A.

La Compagnie de naviga-tion fruttière en règlement judi-ciaire. — La mis en règlement judiciaire de la Compagnie de navigation fruttière a été ordon-née le 28 juillet par le tribunal de commerce de Paris. Les équi-pages des cargos Belonga et Marsouin, immobilisés à Marsellie et au Havre, depuis trois mois, ont manifesté leur intention de faire appel du jusement. Ils ont manifesté leur intention de faire appel du jugement. Ils souhaitent la liquidation de biens afin d'éviter la vente des deux navires et l'achat, en rem-placement, de deux bâtiments plus enciens. Une plainte pour abus de biens sociaux a été dépo-sée au parquet de Paris, par l'avocat des équipages, à l'en-contre des anciens dirigeants de la compagnie.

● L'Association des sociétés françaises d'autoroutes (ASFA) annonce que M. Charles Rickard, président de la Société des autoroutes Paris-Rhône, a été élu président de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes. Il succède à M. Jean Millier, président de la Société des autoroutes du sud de la França dont routes du sud de la France dont, statutairement, le mandat ne pouvait être renouvelé.

Vivre à Paris

LES BOIS PLUS SURS

PLUS PROPRES ?

En réponse à la demande d'un lecteur, le dernier numéro de Ville de Paris, le mensuel édité par

la mairie, donne ces informa-

La sécurité et la propreté du bois de Boulogne et du bois de Vincennes laissent encore à dési-rer, mais des efforts nouveaux

Tout d'abord dans le domaine

Tout d'abord dans le domaine de la sécurité, le maire de Paris et Mme Nicole de Hautecloque, son adjoint, étudient avec le préfet de police, la possibilité de créer un corps de police à cheval, pour patrouiller dans les bois.

Quant à la propreté, les pro-

meneurs et les sportifs ont pu constater une nette amélioration dans les bois, grâce aux opéra-

tions de nettoyage entrepses de-puis trois mois le long de toutes

fondeur de 20 à 25 mêtres dans

Grâce à la mécanisation pro-gressive du balayage des chaus-

gressive du manayage des chaus-sées, plus de personnes peuvent être affectées aujourd'hui au nettoiement des sous-bois. Enfin, pour les parcs et les jar-

dins de Paris, la création d'un corps d'inspecteurs, fort de qua-

tre-vingts personnes, va permet-et le vandalisme. tre de lutter contre l'insécurité

 Référendum sur la chasse en Italie? — Un référendum sur la chasse aura probablement lieu l'an prochain en Italie, En effet,

le 27 juin dernier, date de cloture

fixée par la loi, une liste de huit cent mille signatures d'électeurs italiens a été déposée aurrès de la Cour de cassation. Ils deman-

de nt l'organisation d'un référendum portant sur dix questions dont l'interdiction de la chasse.

La Cour de cassation a jusqu'au

15 décembre pour déterminer si le

quorum des signatures validées est atteint (cinq cent mille). Puis la Cour constitutionnelle devra dire si le texte du référendum est conforme à la Constitution its-

les sous-bois.

Une nouvelle guerre des indiquait qu'elle allait proposer urifs aëriens est sur le point dans les mêmes conditions un passager New-York Londres pour cord, du moins entre la contratte de l'action de contre-attaque de British Alr-ways qui a alors avancé le tarif de 82 livres... sur lequel les res-ponsables de T.WA. déclarèrent

> tront d'entant plus surprenantes que les deux compagnies qui s'empoignent ainsi sur les tarifs spéciaux ont demandé dans le même temps l'autorisation d'aug-menter de 13 % leurs tarifs de première classe de cet hiver pour compenser la hausse du coût du pétrole et des frais d'exploitation. 7ecrTretol svonon f

## Les conséquences de la crise

En fait, cette intensification de la concurrence est motivée par le « dérèglement » des transports aériens décidée par les gouvernements des deux pays et par la récession économique.

Le nombre de compagnies des-servant régulièrement l'Atlantique entre Londres et les Etats-Unis est ainsi passé de sept à treize. Deux autres sont attendues sur la même route d'ici à la fin de l'année. En toile de fond la crise économique nuit d'autant plus au tourisme que la chute du dollar tend à freiner la venue des vacan-ciers américains en Europe. Il est vrai que, en revanche, le taux de change avantageux du sterling incite les touristes britanniques à renoncer à l'Espagne pour les Etats-Unis. Mais ce trafic supplémentaire reste insuffisant et on estime que chaque jour trois mille places restent vides sur les avions anglais ou américains des-servant ces lignes.

La question est de savoir si les baisses de prix annoncées peu-vent amener une clientèle sup-

plementaire aux compagnies concurrentes et les aider à sur-monter les difficultés financières monter les difficultés financières qu'elles rencontrent déjà et qui risqueraient, en cas d'échec de leurs formules de relance, de les mettre sérieusement en péril. Air France déclare qu'elle veut garder la tête froide devant cette hataille anglo-saxonne. Ses tarifs vols-vacances, qui ne comportent, il est vrai, que des aller et retour et supposent une certaine durée de sépour dans les pays visités, lui permettent, estime-t-elle, de résister à la concurrence. C'est cette formule, et exclusivement elle, qu'elle souhaite développer pour le moment.

**ENVIRONNEMENT** 

Orléans: Softtel illégal. —
 Le permis de construire accordé à l'hôtel Softtel, qui dresse ses huit étages en bordure de la Loire.

à Oriéans, est illégal, car cette construction érigée en 1977 aurait

di se conformer au plan d'urba-nisme, qui limite à quatre étages la hauteur des immeubles du bord

de Loire. C'est ce qu'a décidé le Conseil d'Etat le jeudi 24 juillet.

à la demande de trois associations

qui, assistées par leur avocat. Mo Henri Fabre-Luce, avaient

déposé une série de recours devant

Aipes-Maritimes: Tecora au contrôle des plages. — En répon-se aux critiques des écologistes, la direction des affaires sanitaires des Alpes-Maritimes précise que

de département détient le record de densité des points de contrôle (un pour 280 mètres de plage) et des prôlévements effectués (1874 l'an dernier). Tous les

résultats de ces analyses, sans exception, sont transmis aux maires des dix-huit communes

littorales, aux syndicats d'initia-tive et aux bureaux municipaux

GREVE DANS DES BUREAUX

DE POSTE PARISIENS. — Les syndicats C.G.T. et C.F.D.T.

ont lancé un ordre de grève de vingt-quatre heures pour ce mardi 29 juillet dans les bureaux de poste satellites (il y a un bureau de poste princi-

pal par arrondissement) de la capitale. Motif essentiel : l'in-suffisance des effectifs.

Numéro de juillet-soût

LE PALMARÈS

DES UNIVERSITES

et des grandes écoles :

n'est pas qu'à Paris...

En vente partout : 7 F

LE SUCCÈS

Ce Monde DE

P.T.T.

Alpes-Maritimes : record du

## **URBANISME**

Son prix est estimé à 120 millions

### L'université de Vincennes sera démolie

L'université de Vincennes sera démolie au cours du mois d'août, si a u c u n e décision contraire n'intervient rapide-ment. Les 40000 mètres carrés de bâtiments, dont la valeur est estimée aujourd'hui à 120 millions de francs, seront rasés. Le coût de cette opération était estime à 30 millions de francs environ en

Les installations saront libérées de leurs occupants dès catte samaine. a décidé, il y a deux ans, de démé-nager la faculté de Saint-Denis. Le déménagement commencera des les premiers jours d'août. Déjà, les professeurs at le personnel de l'université « font leurs paquets ».

Pourquoi démolir des installations d'une telle valeur ? Cette décision est la conséquence d'une convention qui lie le ministère des universités à la Ville de Paris, propriétaire des terrains. L'université de Paris-Vincennes-Paris-VIII, construite à la hâte en 1968, n'était que provisoire. Les 4 hectares de terrains qu'elle occupe devaient être restitués à la Ville au bout de dix ans, soit en 1978. Or le Consell de Paris, qui a décidé de scient rendus « en l'état ». c'estè-dire « nus »."La démolition ne sera

### Plus cher que le parc des Princes

Si la réponse est nette, ses modalités d'exécution paraissent plus floues. On ne sait pas encore avec démolition ont été ou vont être passés. On ignore à quelle date ces entreprises entameralent les travaux. Une seule chose paraît certaine : tout devrait être rasé pour la fin des

En attendant, certains élus sa ment, il est « économique » de détruire des installations qui ont déjà coûté si cher. Ainsi M. Georges Mes-

qu'une régularisation, puisque cœur du bois de Vincennes dans l'illégalité; à l'origine, ils n'avalent même pas fait l'objet d'une demande

A l'époque la construction, plus de 80 % de lycéens avaient obtenu leur baccalauréat. A Paris, trente mille étudiants supplémentaires se présentèrent donc dans les universités à la rentrée de 1968. Le ministre de l'éducation d'alors, M. Edgar Faure, décida d'entreprendre d'urgence et durant l'été la consversitaires. Parmi eux. il v eut Vincennes. Du 16 août 1968 à la minovembre de la même année, on construieit sur 4 hectares 25 000 mètres carrés de bureaux et de salles de cours, auxquels vinrent s'ajouter au fil des ans une crèche, une école tres carrés à vocation culturelle et scientifique. Faut-il vraiment leter à bas de telles installations ? Du côté du ministère des universités, la réponse est claire. M. Daniel Laurent vice-chancelier du rectorat de l'académie de Paris, affirme : « Le ministère est lié à la Ville de Paris par une convention qui stipule que les rendus « nus ». Les bâtiments se-ront donc démolis. »

(U.D.F.) de Paris, a visité récomment les locaux promis au bulldozer.

Depuis cette « descente », la mairie de Paris semble dans l'embarras. Un nouveau «scandale» se profilet-il derrière cette affaire? Car, en auront coûté plus de 150 millions de francs. Par comparaison, les futures édifiées sur un espace veri) sont estimées à 240 millions de francs. Le Parc des Princes avait coûté 89 millions de francs et La Viilette, de triste mémoire, 1 100 millions de

entre représentants des chasseurs

sous-narins, des professionnels de la pêche et du ministère de

l'environnement, une concertation saivie, en vue d'éviter les abus,

de limiter les prises et de créer

[II est exact que tout chasseur

sous-marin doit, en vertu de l'arrêté ministériel du 1<sup>st</sup> décembre 1968, signer chaque année une déclara-

signer chaque annee une declara-tion dans laquelle il exprime son intention de se livrer à son sport favori. Cette déclaration peut être déposée dans n'importe quel port.

Elle est gratuite et donne lieu à

la délivrance d'un simple récépissé. Les membres des clubs de plongée

sont dispensés de cette formalité.

L'arrêté ne prévoit aucune anno

tion en cas de non-déclaration.
D'ailleurs, la non-exécution d'un
arrêté ministériel ne peut constituer

une infraction. La déclaration de chasse sous-marine se peut donc,

sans abus de langage, être assimilée à un permis de chasse.]

DLIVIER SCHMITT.

## **TOURISME**

CORRESPONDANCE

## Chasseurs sous-marins sans permis

Après notre article sur la chas- marins utilisant des torches élecsous-marine (le Monde du triques. M. Jean-Albert Foex. directeur de l'Aventure sous-marine, les précisions suivantes :

Le permis de chasse sousmarine est obligatoire et existe depais trente ans. La législation de la chasse sous-marine est rigoureuse. Elle exclut la chasse de nuit, à moins de 150 mètres des navires et engins de pêche, l'utilisation de scaphandre autonome et de lampe électrique. Elle interdit de vendre les prises. La gendarmerie effectue sur le littogenuarmene effectue sur le litto-ral des vérifications de permis, des contrôles des équipements à bord des bateaux dans les ports ou en mer. Le 10 mai 1980, les gendarmes du Lavandou, opérant ellepriemsement en pédale — silencieusement — en pédalo, arrêtalent deux chasseurs sous-

### UN SUPERMARCHÉ DES LOISIRS A PARIS EN 1981

ouvrira ses portes fin 1981 dans les locaux de la Samaritaine, boulevard des Capucines, à Paris (9°). Sur quatre niveaux, soit 2500 m², les compagnies acriennes, les agences de voya-ges, les loueurs de véhicules, les maisons a de province, proposeront loisirs et vacances aux visiteurs. En outre, une librai-rie spécialisée et des boutiques permettront aux touristes en puissance de s'équiper en prévi-

C'est M. Pierre Amalou, ancien directeur général de Voyage Conseils qui est à l'origine de Consciis qui est à l'origina ne l'opération, « Les vacances sont devenues une préoccupation permanente des Français, af-firme-t-R. Les loisirs sout désormais e fractionnés a sur toute l'année: on prend trois jours par-ci, une semaine par-là, or les grandes manifestations (Se-maine mondiale, Foire de Paris) no durent que deux centre pourra organiser ses Ioivacances, et faire toutes ses ré-

Le coût de l'opération, 40 millions de france, est financé en association avec la Cofig, so-ciété spécialisée dans le finan-cement des grands établissements commercians.

- A PROPOS DE... ---

## LA FAILLITE DE LA COMMISSION INTERNATIONALE

## Pas de sursis pour les baleines

Le peuple des baleines continuera à mourir. Ainsi en ont décidé neuf pays, les derniers à expédier sur les mers des flotilles de navires armés de harpons explosifs. La Commission baleinière internationale (C.B.I.), qui deuxième session annuelle à Brighton (Grande-Bretagne) du 21 au 26 juillet, n'est pas parvenue à trouver parmi ses vingt-quatre membres la requise par ses statuts pour accepter le moratoire proposé par la France, les Etats-Unis et les Pays-Bas.

Cette commission, créée en 1949, s'est donnée pour mission espèces de baleines qui. Dourchassées depuis des siècles, la chasse aux baleines tranches est interdite depuis quarante ans. La commission y a ajouté les baleines à bosse en 1965, les baleinas bievas en 1967, pula las rorquais communs. Chaque année les quotas attribués aux pays balelniers pour les autres espèces s'amenuisent.

L'an demier, la C.B.I. a décidé de créer une réserve totale dans l'océan Indien et d'Interdire la chasse aux grands cétaces é partir de navires-usines. Majs loutes cas masures paraissent à timides. Les populations de baleines franches par exemple — les plus anciennem gées - ne parviennent plus à retrouver leurs effectifs d'autrefols. Tout se passe comme si, au-dessous d'un certain seuil, l'espèce avait perdu sa vitalité que la taille et l'âge des spéci-

Selon les écologistes, le peuple des baleines aura disparu dans une dizaine d'années, si un son exploitation abusive.

A trois reprises, déjà, la commission baleinière internationale a été salele d'une proposition qui proposent cette mesure, li s'agit de recenser les espèces populations avant de reprendre une chasse qui ne prélèverait que les «intérêts» et non le capital, comme c'est le ces aujourd'hui. Une demi-douzaine de pays seulement s'opposent farouchement à cette mesure de le Japon font figure de leaders. Les Japoneis, qui sont mer de la viande de baleine, invoquent les nécessités économiques et leura traditions culturelies. Ils trouvent des alliés au Chili, au Pérou, en Espagne et ils achètent leurs prises.

Cette année, pour la quatrièn ll a été approuvé par treize pays, mais rejeté par neut autres, tandis que deux délégations s'abstenaient. Nouvel écheo des protecteurs, pulsque la mela majorité des trois quarts. Les protecteurs voient toutefois leur année, puisqu'ils n'étalent que onze en 1979. La surorise est venue cette fois de deux pays non chasseurs, l'Afrique du Sud et le Canada, qui ont voté contre le moratoire. Sans doute au'après l'interdiction de la chasse à la baleine vienne un phoques, dējā si controversēs. La déception et la colère des écologistes, qui assistaient nombreux à la conférence de Brighton, se sont immédiatement exprimées : on a brûlé publiquement le drapeau canadien dans les rues de la cité britannique.

## Les cachalots aussi...

Echec encore sur la question des cachalots. Le comité scientifique de la C.B.I. proposait que l'on protège totalement ces nourrissent de calmars géants. On les poursuit encore pour hulle spéciale utilisée, paraît-il, dans les torages pétrollers. Les quotas de prises avaient élé réduits l'an dernier à deux mille deux cents spécimens, mais l'espèce est en danger. Quinza pays ont voté pour l'arrêt de la chasse, six se sont prononcés contre (dont une fois encore le Canada) et deux se sont abstenus. Il n'a donc manqué du'une voix pour sauver définitivement les cachalots.

sion balsinière internationale se sont linalement séparés sans avoir rempii l'essentiel de leur mission. Certes, les quotas de prises ont été encore diminués. Les pays chasseurs ont tout de même le droit de tuer 14 553 cétacés pendant la salson prochaine. Les chiffres étaient de

et 15 656 cette année. Après une semaine de palabres, et malgré une majorité écrasante en 1adonc réussi à seuver qu'un millier de baleines. Résultat dérilité et même l'existence de la bonne conscience, mais non sans de longues discussions. les membres de la C.B.I. ont interdit l'usage des harpons ordigrands cétacés. Ces engins traditionnels sont bon marché, mais les animaux agonisent par fols pendant plus d'une heure. Désormais, ils auront le « privilège » de mourir plus vite, puisqu'on ne pourra plus les tires qu'au harpon explosit, réputé plus expéditit. Pourtant, trois pays - "U.R.S.S., le Japon et la Corée du Sud — se sont encore opposés à catte meaure humanitaira ». Décidément, las baleines sont loin d'en avoir lini

MARC AMBROISE-RENDU.

## SERVICE DES DOMAINES VENTE SUR APPEL D'OFFRES

EN UN SEUL LOT

## HOTEL MARTINEZ

à CANNES

Comprensat :

## ENSEMBLE IMMOBILIER

## FONDS DE COMMERCE ci-après

HOTEL - RESTAURANT - CAFÉ - BAR Cat. <4 étoiles Luxe » exploité par le vendeur comportant notamment : 384 CHAMBRIES - 19 SALONS SALON DE COIFFURE - PARFUMERIE - SOINS DE BEAUTE

L'Hôtel MARTINEZ bénéficie de l'autorisation d'occupation de DEUX PARCELLES de PLACE au droit de l'établissement. VISITE : tous les mandis de 9 h. à 18 h. Cautionnement : 1.000.000 F par chêque carbiné.

Dépôt ou réception des offres d'achot le 29 SEPTEMBRE 1980 à 18 heures ou plus tard à la Direction des Services Fiscaux (Domaine) - 7. rue Emma-et-Fullippe-Tiranty, 66M6 NICE CEDEX. Renseignements et consultation du cahier des charges :

Direction das Services Piscaux (Domaine), 7, rue Emma-et-Philippe-Tiranty, 05045 NICE CEDEX - Tél. (93) 80-93-08-09-10.
 Direction Nationals d'Interventions Domanises (Service Publicité) 17, rue Scribe, 75436 PARIS CEDEX 69 - Tél. 255-03-46 - P. 204.

in the state of th

W Voice of **Within E**ager

## **AFFAIRES**

## Les difficultés de la sidérurgie Les aciéries européennes vont réduire leur production de 10 à 11 %

De notre correspondant

dant à la fabrication de « produits règiés », c'est-à-dire des six pro-duits pour lesquels le plan anti-crise de la C.E.E. prévoit déjà des « quotas de livraison » (pourrelles, bobines à chaud, fils machine, produits plats à chaud, tôles fortes

Drut.

Il faut observer que rien n'empèche la commission Eurofer de décider à la rentrée, si cela se

révèle nécessaire, un durcissement du programme. Par ailleurs, les services de M. Davignon, commis-saire chargé de la politique industrielle, n'ont pas renonce à convaincre les Italiens de s'asso-cier à l'enfreprise.

cier à l'entreprise.
PHILIPPE LEMAITRE.

LE GROUPE

LUXEMBOURGEOIS ARBED

DEMANDE L'AIDE

DU GOUVERNEMENT

Communautés européennes. —

La Commission européenne et Eurofer — l'organisation professionnelle qui rassemble les sidérungistes des Neuf — se sont mises d'accord le 26 juillet sur le nouveau programme de réduction volontaire de la production d'acier brut (le Monde daté 20-21 juillet). La réduction de la production que s'engagent à respecter les industriels — sauf les Italiens — au cours du deuxième semestre 1980 sera de l'ordre de 10 à 11 % par rapport au niveau 10 à 11 % par rapport au niveau atteint au cours du deuxième semestre 1979.

semestre 1973.

Le Commission, ainsi que les sidérungistes, espèrent que cette diminution ordonnée et solidaire de l'offre permettra d'éviter que l'effondement des commandes auquel on s'attend ne provoque une trop butale chute des cours.

Conomént les sidéruncistes its. Cependant, les sidérurgistes ita-liens ont refusé de s'associer à l'opération et n'ont pris par consequent aucun engagement concernant leur niveau de production. Ils font valoir, pour expliquer ce refus que leur situaexpiniter de retus que sen satua-tion est différente de celle des autres Etats membres et que la période prise comme référence pour le calcul de la réduction — le deuxième semestre 1979 ne leur est pas favorable. Cela ne les empêche pas de vouloir augmenter leur capacité de pro-duction à Bagnoti, près de Naples, avec l'aval (contesté) de la Commission

Les modalités d'application du Les modalités d'application du programme ne correspondent pas non plus exactement à ce que souhaitaient les sidérurgistes français. Comme l'ont demandé et obtenu les Allemands (qui n'éprouvaient au départ aucun enthousiasme pour ces nouvelles mesures de discipline collective), elles contraindront les sidérurgistes d'outre-Rhin à une réduction de leur production d'acter moins importante que leurs concurrents français. Il a été en effet décidé que l'abattement sur l'acter brut que chaque Etat Pacier brut que chaque Etat membre sera tenu de respecter sera calculé en fonction des pro-duits demi-finis fabriqués : il sera de 13 % pour l'acier correspon-

## Dans les Vosges

### LE GROUPE AGACHE-WILLOT VA RECONVERTIR LA BLANCHISSERIE DE MOYEN-MOUTIER

(De notre correspondant.)

Epinal. — La société BoussacSaint-Frères du groupe Agache-Willet a amoncé, le lundi 28 juillet,
sa décision de reconvertir la blanchiserie de Moyen-Moutier (Vosges), dont la fermeture était prorammée. Elle installera à la place une usine

papier, ouate et cellulose d'une capacité de production annuelle de 45 999 tonnes, un atelier de trans-formation en produits finis et une unité de production de coton i phile de 2 500 tonnes par an. ction de coton hydro-Il s'agit d'un investissement fort important puisqu'il s'élève à 150 millions de france. L'Etat apporte les primes à l'emploi parmi les plus élevées de France, de 25 à 3 000 france de subvention (8 à 9 millions de francs). Grâce à cette recouvertion, trois cent cinquante person-nes sur trois cent quatre-vingts conserveront leur emploi ; les trente autres seront mises en préretraite

## **ETRANGER**

Aux États-Unis

### LA PRODUCTIVITÉ A FORTEMENT BAISSÉ PENDANT LE SECOND TRIMESTRE

Le taux de productivité de l'économie américaine a diminué de 41% — secteur agricole exclu — en rythme annuel, pendant le deuxième tri mestre 1980, a annoncé, le lundi 28 juillet, le département américain du travall. Cette baisse est la plus forte enregistrée depuis celle du deuxième trimestre de 1974, alors que les États-Unis traversalent une sératre récession

me sévère récession. La production de blens et services — secteur agricole toujours exclu — a ainsi baissé de 12.8 % en rythme annuel, alors que le nombre d'heures travaillées enrenombre d'heures travaillées enre-gistrait une contraction de 9,1 %,

oujours en taux annuel. Ces résultats marquent une forte dégradation par rapport au premier trimestre, durant lequel la productivité avait diminué de 1,1% en rythme annuel.

## **AGRICULTURE**

## L'ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE DU BOVIN EXAMINÉE A MATIGNON

## On recherche... des idées

viandes (INTERBEV), qui 30 juillet M. Raymond Barre, demandent que soit élabore un code stratégique pour la défense de l'élevage français à Bruxelles, le réexamen des conditions de financement des installations, et la possibilité d'un finance conjoncturel des entreprises d'abattage et de commercia-

produits plats à chaud, tôles fortes et moyennes, tôles minces à froid et de 8 % pour l'acle correspondant à la fabrication de c produits non régiés » tels les tubes, les troncs à héton, les tôles galvanisées ou les aciers spéciaux. Or, la sidérurgie allemende produit moins de « produits régiés », que des « produits non régiés », alors que c'est l'inverse dans le cas français.

La oupportion, selon les services Alors que la production européenne est déficitaire (environ 100 000 tonnes en 1979), le prix de la vlande bovine est insuffisent pour rémunérer les éleveurs. La Communauté dépense cas français.

La proportion, selon les services bruxellois, serait de 40-60 pour la França. Les Belges, comme du reste les Français, auraient jugé préférable que l'on décide d'entrée de jeu une réduction plus nette (15 %) de la production d'acier brut. des sommes énormes pour stocker les viandes invendues, tout en important des tonnages conséquents en provenance des pays tiers, sans prélevement communautaire, c'est-à-dire sane ressources pour l'Europe. Pas très logique.

En France, ri existe en gros deux types de produits bovins, l'un « industriel », comprenant les jeunes povins et les vaches de réforme, pouvant fournir, comme le dira Interbev à M. Barre, - une viande rouge homogène et standardisée susceptible

d'être présentée sous des formes

### **Importations**

La correction des « perversions » communautaires sera autrement plus difficile. En 1979, la communauté aura dépensé 748 millions d'ECU (4,48 milliards de francs), alors que la production était déficitaire. En 1980, on estime à 1 155 millions d'ECU ou 6,75 milliards de francs crées à la viande bovine. Les quatrecinquièmes de ces sommes servent à soutenir le marché, le cinquième restant correspondant à des aides pour les producteurs.

Le gouvernement luxembour-geois, qui élabore actuellement son projet de budget pour 1981, est passablement troublé par la démarche effectuée par les usines sidèrurgiques de l'Arbed, qui demandent une subvention de 13,5 milliards de francs luxem-bourgeois (900 millions de francs français) à l'Etat, étalée sur plu-sieurs années. Pour maintenir les prix, les organismes d'intervention achètent la viande, la congèlent et la revendent, soit sur le marché extérieur, avec des primes à l'exportation (restitu-An sein du gouvernement, on est divisé sur l'opportunité de cette side à la sidérurgle natio-nale. L'Arbed vient de décider tions) soit sur le marché intérieur, ce qui aura permie à certaines entreprises de payer moins cher grâce à l'argent communautaire des produits qu'elles auraient pu acheter un an à dix-huit mois plus tôt, ce qui surait

d'importantes mesures de ratio-nalisation à court terme, avec, notamment, l'arrêt provisoire d'un haut fourneau à Differdance, le réduction de l'exploitation de mines de fer, la fermeture défini-tive d'un laminoir, la fermeture rendu l'intervention inutile. Pourquoi les cours sont-lis dépri- 360 millions de france més ? Parce que de déficitaire en d'une centrale thermique à Schifflange, en raison de la majoproduction, la C.E.E. est en fait excédentaire du fait des importations ration du prix du gaz naturel, et, enfin, le travail réduit dans un certain nombre de services. qu'elle accepte en dérogation des règles communautaires, c'est-à-dire

Les représentants de l'In-modernes de distribution (barquettes terprofession du bétail et des sous vide) capables de concurrencer les viandes blanches ». L'autre prorenconfreront la mercredi produit est « artisanal » : ce sont les animaux de qualité qui sont vandus dans des boucheries de détail, produits de haute gamme justifiant des prix élevés.

La rentabilité de la première catégorie de viande suppose una organi-sation de la production... que, en dépit des sides publiques (ou à cause d'elles I), quatre éleveurs sur cinq refusent. En outre, cela suppose que le potentiel de production de viande ne soit pas détériore par l'exportation en vif de jeunes animaux, que d'autres pays, l'Italie notamment.

Quant à surpayer les viandes nobles, cela suppose une organisation commerciale qui garantisse les origines des produits, une sorte politique de marque, réalisable avec un tant soit peu d'organisation non d'organisations. Alors que les groupements de producteurs, dans leur forme actuelle ne semblent ganisation du marché, les organismes s'occupant d'élevage semblent frappés par la paralysie dès qu'il qui seralent sans doute plus adaptées au caractère individualiste des éle-

sans taxes aux frontières (prélève ments) : 412 1000 tonnes, soit 6,5 % de la production européenne, estimée importées en 1979, solt encore environ 300 000 tonnes de plus que ce qui est nécessaire aux besoins de la consommation, selon une estimation de la F.N.B. Le marché est excédentaire, les cours se situen au-dessous du prix d'Intervention, la Communauté intervient et stocke 480 000 tonnes au 1er janvier 1978, 310 000 tonnes en 1979, 360 000 tonnes au début de cette année.

Début Juillet, deux pays, le Zimbabwe et l'Australie, ont demandé à la C.E.E. d'accepter l'importation d'un contingent de 20 000 tonnes pour le premier et 10 000 tonnes pour le second. Si l'on estime que chaque kilo importé coûte au FEOGA (le budget agricole des Neuf) 2 ECU ou 12 F. soft plus que le prix d'achat des viandes (le prix d'orientation est conternient au budget com

Ces Importations, que les minis de la C.E.E. ont à chaque fois autorisées - même s'ils réclament aussi fort que les producteurs le maintien de la préférence communautaire,

font partie d'arrangements commerclaux internationaux, passés dans le cadre du GATT ou dans celui des accords de Lomé avec les pays A.C.P. (Afrique, Caraibes, Pacifique). A tort ou à raison, les Neuf estiment nécessaires ces achats et sans doute impossible leur suppression, car elle

Plutôt que de protester en vain au coup par coup, les professionnels de la viande (mais les transformateurs ont-lis les mêmes intérêts que les producteurs?) ne feralent-lis pas mieux de travailler à un modèle françals de l'organisation de l'élevage qui garantisse les cours et oriente production?

Vice-président de la Fédération nationale des marchés aux bestiaux de France et fondateur du marché de Sancoins, M. Pierre Caldi propose par exemple, un système qui mériteralt d'être étudié. Compte tenu de l'importance commerciale prise par les grande marchés en vif qui ont, selon M. Caldi, les quatre avantages de préserver le pouvoir de négociation du producteur, d'introduire la rationalisation de la mise en marché. de reconnaître la réalité du secteur coopératif et d'assurer l'émulation on creerait à partir de certains d'entre eux des centres de regrounent : l'Office de la viande pourrait Intervenir directement sur le bétail vif, ce qui éviterait le délai de deux à trois semaines sprès 1'effondrement des cours, pour l'intervention sur les carcasses. D'autre part, et surtout sur ces centres de regroupement, les éleveurs, à titre

couscrire des engagements d'approl'Etat, aide qui serait modulée en fonction des besoins du marché. En contrepartie, les utilisateurs (négociants ou transformateurs) prendraient des engagements d'achat. Engagement d'approvisionnement d'un côté, avec prime variable, engagement d'achat de l'autre, sur un marché où de nature à orienter effectivement la production, en adaptant l'offre à la demande, tant pour la consc tion intérieure que pour l'exportation. En outre, M. Caldi suggere un prélèvement sur les transactions qui alimenteralt un fonds de garantie, couvrant les risques commerciaux et contribuant à la promotion des

Peut-être ce système n'est-il pas idéat. Sans doute ne règle-t-il pas tous les problèmes de l'économie de la viande en France. N'est-lì pas cecendant étonnant que tant et tant avec des projets sans nouveauté, que gouvernement sorte un plan de l'élevage qui n'est que la continuation d'actions techniques dont l'intensification est nécessaire, mais Insuffisante, et que seul un amateur, très éclaire, certes, propose un modèle original ? Au dernier congrès du C.N.J.A., un orateur amusait la salle en déclarant : « En France, on n'a pas de pétrole, on n'a plus d'agriculture, mais on a toujours des idées. > Est-ce bien sûr ?

JACQUES GRALL.

### LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

| 8       |                      | COURS DU JOUR                                     |                   | DEUX MOIS                                 | SIX MOIS                                   |
|---------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| :       |                      | + bas + haut                                      | Rep. + ou Dép     | Rep. + au Dép. —                          | Rep. + ou Dép                              |
| l,<br>S | \$ EU<br>\$ can      | 4,0590 4,0615<br>3,4820 3,4920                    |                   | + 150 + 180<br>+ 20 + 50                  | + 310 + 380                                |
| 8       | Yen (188).           | <u> </u>                                          |                   | <u> </u>                                  | <u>- 75 - 30</u>                           |
| ė       | Plorin<br>F.B. (100) | 2,3150 2,3260<br>2,1229 2,1260<br>14,4939 14,5100 | 15 + 40           | + 95 + 130                                | + 355 + 429<br>+ 185 + 235                 |
| n<br>8  | F.S. (1000).         | 2,5160 2,5200<br>4,8860 4,8920                    |                   | - 539 - 320<br>+ 249 + 298<br>- 985 - 849 | -1300 - 910<br>+ 740 + 810<br>-3000 - 2700 |
| •       | 2                    | 9,6205 9,6215                                     | <u> 455 — 340</u> | — 760 — 640                               | —1490 —1199                                |

## TAUX DES EURO-MONNAIES

| DM 9<br>\$ EU 8 3/4<br>Florin 9 3/4<br>F.B. (160). 12<br>F.S 11/2<br>L. (1 900). 15 1/2<br>2 19<br>Fr. frang. 12 | 9 1/4   9<br>9 1/8   9 3/4<br>10 1/4   9 3/4<br>15   13 1/2<br>2 1/2   4 3/4<br>17 1/2   21 1/2<br>20 1/2   16 3/4<br>12 1/2   11 1/2 | 9 1/4 8 3/4<br>10 9 3/4<br>14 13 3/8<br>5 1/4 4 3/4<br>23 1/2 21 5/8<br>17 1/4 16<br>11 7/8 11 1/2 | 91/8   81/4<br>91/4   95/8<br>10   93/8<br>137/8   13<br>51/4   5<br>231/2   231/2<br>161/2   141/4<br>117/8   111/2 | 8 5/8<br>10<br>9 7/8<br>13 1/2<br>5 1/2<br>24 1/2<br>14 3/4<br>11 7/8 |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

Nous donnons ci-dessus les cours pratiqués sur le marché interbancaire des devises tels qu'ils étaient indiqués en fin de matinée par une grande banque de la pisce.

## **SOCIAL**

## Le patronat lyonnais continue de refuser de négocier avec la C.G.T.

De notre correspondant

Lyon. — M. Michel Robatel, président du Groupement interprofessionnel lyonnais (GIL) a indique devant la presse, à Lyon, le 25 juillet — qu'il domnait comme consigne à ses adhérents de ne plus participer, avant le 31 octobre, à des négociations où la C.G.T. serait partie prenante (voir nos éditions doées 29 fuillet). Les incidents qui avaient éclaié le 24 juin dernier au cours d'une grève à l'entreprise Rhône-Poulenc (chimie fine) de Saintrules greve à l'entreplise rande-Poulenc (chimie fine) de Saint-Fons, sont à l'origine de cette attitude patronale. Selon le GIL, « des éléments extérieurs à l'entreprise on t séquestré un cadre à l'intérieur de celle-ci ». La C.G.T. a répondu le 38 inillet par une lettre ouverte de celle-ci ». La C.G.T. a repondu le 28 jullet par une lettre ouverte en s'inquiétant du « précédent créé ». « Si c'est un ballon d'essai, « x p l i q u e par ailleurs M. Georges Churiet, secrétaire de l'union départementale C.G.T., il

aura une réponse au nivé national. s Dėjà, en 1979 — le 29 janvier, puis le 10 octobre — le patronat lyonnals avait, à la suite d'inci-

L'UNEDIC, qui regroupe les ASSEDIC, caisses d'assurance-chômage, a décidé de faire une enquête sur la situation des chômeurs qui ont épuisé leurs droits d'indemnisation et qui se trouvent donc sans ressources (le Monde du 29 juillet). Elle interrogera, vraisemblablement en octobre et en décembre, tous les demandeurs d'emploi (une disaine de milliers) qui se sont trouvés dans ce cas qui se sont trouvés dans ce cas au mois de juillet, afin de savoir ce qu'ils sont devenus. A partir de cette enquête, des solutions pourront être proposées, comme l'attribution d'une allocation

● Les faillites d'entreprises ont été pratiquement aussi nom-breuses en juin (1441) qu'en mai (1414), après correction des varia-tions saisonnières. En données brutes, le taux d'augmentation de juin par repport à mai est de 17,50 %.

dents chez Pechiney-Ugine-Kuhmann, puis dans le conflit RVI-Berdiet, menscé de suspen-dre tous ses contacts avec ce syndicat, sans véritablement passer aux actes. Sans doute pour rendre plus crédible cette nou-reils manace le dernière conformation relie menace, la dernière consigne patronale est limitée aux seules négociations paritaires par bran-che entre les syndicats et le patronat et ne s'applique pas aux réunlons tripartites interprofes-sionnelles s'éléctions inter-

reunding arparates interprotes-sionnelles. « Si d'autres événe-ments intervencient, notre riposte seratt plus ferme encore », a pré-cisé M. Jean Foulaz, responsable des questions sociales au sein du GIL.

## UN PATRON OBSTRNÉ

Le conseil des prud'hommes de Marseille, saisi d'une de-mande de licenciement intro-duite par M. Menant, fabri-cant de chaussures à Carnoux (Bouches-du-Rhône) contre une de ses employées, étue con seillère prud'homale (C.G.T.) en décembre 1979, a conseillère prud'homale (C.G.T.) en décembre 1979, a ordonné, le lundi 28 juillet, un complément d'instruction qui a été confié à deux rapporteurs, l'un pour les employeurs, l'autre pour les salariés. Ils devront dire si les activités syndicales de la jeune jemme sont ou non visées. Cette demande de licenciement est la quatrième tritrément est la quatrième intro-duite contre Mme Dominique Vedel, vingt-cinq ans, outriè-re à la manufacture de chaus-sures de sécurité Perose à Carnoux. Les trois demandes machine de la page de la putit récédentes — pour « insuffi-ance de production » et « ab-sences répétées » — avaient été déposées peu après que Mne Vedel eut contribué à la création, en avril 1977, d'une section syndicale C.G.T. dans son entreprise. Ces dem avaient été rejetées.

## ÉNERGIE

### DES FISSURES SONT DÉCOUVERTES DANS DEUX RÉACTEURS NUCLÉAIRES SUÉDOIS

L'inspection nucléaire suédoise (SEI) vient d'envoyer un télégramme à son homologue américaine (N.R.C.) et à l'Agence de l'énergie nucléaire de l'O.C.D.E. pour les mettre en garde après la découverte de fissures dans certaines conduites du système de refroidissement de deux réacteurs suédois. Bien que ces fissures ne présentent pas de « danger sérieur », la SKI a décidé de signaler le fait aux organismes chargés de veiller sur la sécurité des installations nucléaires dans les pays utilisant l'énergie atomique civile pour qu'ils « en prennent note ».— (A.F.P.)

● Meilleurs résultats pour Charbonnages de France en 1979. — La production nationale de charbon s'est élevée à 21,1 milte tharbon s'est elevée à 2,1 millions de tonnes en 1978. Avec 20,1 millions de tonnes, la production des Houillères de bassin a été inférieure de 5,3 % à celle de 1978. Le rendement au fond a progresse de 1,4 %. L'évolution du marché de l'énergie et la basses des pris ent une ince du marché de l'énergie et la hausse des prix ont une incidence favorable sur les résultats financiers pulsqu'lls font apparaître un bénéfice de 43 millions de francs (contre un déficit de 17,9 millions en 1978) après aide de l'Etat, conformément aux dispositions de contrat d'entreprise. Pour 1979, l'aide de l'Etat se monte à 3993 millions de frances. Enfin, CDF. Chimie avec 10 milliaris de france de chiffre d'affiaires consolidé, dépasse, pour la première fois, le chiffre d'affaires des activités charbonnières du groupe (9 milcharbonnières du groupe (9 mil-liards de francs).

● Réunion du comité de straté-gie à long terme de l'OPEP. — Le comité de stratégie à long terme de l'OPEP, présidé par Cheikh Yamani, le ministre saou-dien du pétrole est réuni depuis le 27 juillet et pour cinq jours à Taif.

## AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

Le chiffre d'affaires du premier semestre 1986 s'est élevé à 1 185,5 millions de francs, contre 958 millions de francs pour la même période de l'année précédente, soit uns variation de plus de 20,6 %. Celle-ci, s'entend à structure équivalente, c'est-à-dire secteur automobile exclu, celui-ci étant filialisé à effet du 1<sup>es</sup> jauvier 1980. La société a, par ailleurs, enregisté dans le même du la jauvier 1880, la società a, par silleurs, enregistà dans la même temps près de 2500 millions de francs de prises de commandes, montant très ampérieur à l'objectif qu'elle s'était fixé en début d'année. Globalement, les résultats et pers-

ment, les résultats et pers

(en millions de francs) Les ventes hors taxes de la société

mère se sont élevées à 889,8 MF, contre 886,2 MF pour la même période en 1979. Elles se ventilent comme suit : 1979

327,3 561,5 Les ventes consolidées ont atteint 1033,1 MF, contre 957,5 MF pour les six pramiers mois de l'année précé-tente, soit une augmentation de 7,88 %.

## SOLEIL-INVESTISSEMENT

Les actionnaires de la Sicav SoleliInvestissement sont informés qu'envus du recouponnement de leurs
itires, il sera procédé, à compter du
21 juillet 1980, à l'échange de leurs
actions ex-conpon numéro 32, contre
des actions coupons numéro 34 à 63
attachés.

L'échésnes s'effectuera tike pour
titre, sans conformité de numéros,
pour les certificats nominatifs et les
actions su porteur. Formule modèle
courant à rempir. L'établissement
domicilé pour cette opération est :
la Banque pour l'industrie française, 26, rue Laffitte, Paris (9°).

## **#MERLIN GERIN**

## Le chiffre d'affaires du premier semestre atteint un montant hors taxes de 148 millions de france, en hausse de 21 % sur celui de la période correspondante de 1973. L'enregistrement des commandes pour les six premiers mois de 1980 s'est élevé à 1 373 millions de francs.

## SIMCO

Le montant des loyers émis par la société au cours du deuxième trimestre de l'année 1980 s'élève à 7839 48 F, contre 24 915 671 F pour le deuxième trimestre 1979.

Pour les six premiers mois, le chiffre d'affaires s'élève à 54 992 586 F, contre 49 830 694 F.

Ces montants ne tiennent pas compte des indemnités compansatices dues par l'Etat.

## CAISSE NATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

C.N.T. OBLIGATIONS 10,50 % 1975 Les intérêts courus du le acet 1979 au 31 juillet 1980 seront payables à parrir du le acet 1980. à raison de \$4.50 F par titre de 1 600 F nominal, coutre détachement du coupon no 5, après une retenue à le source donnant droit à un avoir fiscal de 10.50 F.

En cas d'option pour le régime de juillévement d'impôt forfaitaire, le complément du prélévement libératoire sera de 15,74 F, soit un nes de 78,78 F.

Le palement des compons sera

78.76 P.

Le palement des compons sera effectué sans frais aur guichets de la Banque de France et des établissements baccaires habituels, ainsi qu'aux caisses des comptables directs du Trésor (Trésoverie générala, recebtes des finances et perceptions), auprès des furaux de poste et su siège de la Caisse nationale des télécommunications, 3, rue de l'Arrivét, Paris (13°).

communications, 3, rue de l'Arrivéc. Paris (13-).

Il est rappelé que les intérêts concennant les titres nomination seront réglés directement aux titu-laires par la Caisse nationale des félécommunications

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LEC MADCHÉC FINIANCIEDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours Dernier VALEURS Cours Dernier Priced. Cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prince of the Control |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MATIGNON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28 JUILLET  Le mouvement de reprise amorcé  Le hausse reprend  Part.Fis. East. In. 235 29 235 55 Ratier-Far E.S.P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 341 335 17 categorie   8635 06   9198 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| des idées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | All pas de charge des pétroles. Fermeté des mines d'or. Spontanément, toutefois, le début Soffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$4.79 54 set                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Figure 10662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | let ne julit pas à la tradition de cette période de l'année consa- crée aux nacances Lundi les contra les courses se sont raffermis, et en clôture l'indice des industrielles (sido-Bèrées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48 30 46 47 Actions Sélec 190 18 181 56 87E 663 Actificand 236 82 225 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Course on State on State of St | rangs des commits et des projes- sionnels étaient très clairsemés quiour de la corbelle. Le 20- sionnels étaient très clairsemés quiour de la corbelle. Le 20- lions de tibre out chief forte, et 36,25 mil. Salins du Midt 326 238 Est. Sares Frig 133 56 133 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Agricus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Military the Head antiquest pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | core amenuisé, les cotations ont Backam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| the day of the day of the same | totalité des valeurs étaient co- les lais lais lais lais lais lais lais lai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77 78 Converting 154 65 147 65 15 Cortexa 154 74 233 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mind the Archesteration do to the Marie Control of  | tions a entraine un recul de l'in- dice instantané : il a cédé 0,5 % est ellisses. 22,3/4 22 tutionnels qui, par leurs achais, Essemble 158 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 42 98 Breast hwest 351 33 334 40 151 148 Parenta 183 44 176 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Manager & contraction from from the contraction of Paragers for the contraction of Paragers for the contraction of the contract | se sont échelonnés entre 2 et bénéfices réalisés grâce à la General 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Epargue-Inter. 349 33 329 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| The same of articles of the same of the sa | La baisse des cours enregis- THOMSON-C.S.F. — La parité Un endroit de placement privilé— Figur-Heidslack.  Histart la Bourse reste pour eux Missart la Bourse reste pour eux Missart la Bourse des cours enregis- THOMSON-C.S.F. — La parité Un endroit de placement privilé— Figur-Heidslack.  Figur-Heidslack.  Histart la Bourse reste pour eux Missart la Bourse reste pour la Bourse reste pour eux Mis | , 450 45° ·· [ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ministration de marginal production de Communication de marginal production de Communication de Communicatio | tèle qui prend, peu à peu, cons-<br>pour cinq actions Le Matériel tâlé-<br>cience de la détérioration de la phonique C.S.F. Préalablement à d'impôts à la fin de l'année ou Baipei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | France-Epargus. 26 81 229 13 France-Earantie. 249 52 244 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| to specially groups being the state of the s | juillet, souligne la baisse, à la conservant la majorité absolue dans veille des vacances, de la pro- duction dans les prochains mois aurès d'actiones L. M. T C.S. F. duction dans les prochains mois aurès d'actiones la militationes la company de la conservant la majorité absolue dans les prochains mois aurès d'actiones L. M. T C.S. F. duction dans les prochains mois aurès d'actiones la company de la conservant la majorité absolue dans les prochains mois aurès d'actiones la company de la conservant la majorité absolue dans les prochains de la conservant la majorité absolue dans les prochains de la conservant la majorité absolue dans les prochains de la conservant la majorité absolue dans les prochains de la conservant la majorité absolue dans les prochains de la conservant la majorité absolue dans les prochains de la conservant la majorité absolue dans les prochains de la conservant la majorité absolue dans les prochains de la conservant la majorité absolue dans les prochains mois aurès d'actiones la conservant la majorité absolue dans les prochains mois aurès d'actiones la conservant la majorité absolue dans les prochains mois aurès d'actiones la conservant la majorité absolue dans les prochains mois aurès d'actiones la conservant la majorité absolue dans les prochains mois aurès d'actiones la conservant la majorité absolue de la conservant la majorité absolue dans les prochains de la conservant la majorité absolue dans les prochains de la conservant la majorité absolue dans la conservant la majorité absolue       | 27 EN 22 48 Rectifiance 314 56 318 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Could, the quelle provinges de printe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | et gussi le profond pessimisme MATRA. — Le chiffre d'affaires du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 58 68 Gertion Mublilère 273 28 260 84 127 126 Gestion Rendem. 384 83 357 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| San de la publica de marche. I Marche de la Companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio de | 762 francs (— 4,7 %). La Finan- light de francs, < montant supérieur Essiman Kedak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| d see vertice de services de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | François 3 %. Repit de 2.5 % de perspectives s'annoncent très favo-<br>Manurhin, du Club Méditerranée rables >.  et de la Soca. L'emprunt 4.5 %  General Motors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 186 80 6 88 Interedig [54]8 22[5]73 48 1 186 80 108 80 lister valeurs incl. 301 16 227 48 1 180 80 lister valeurs incl. 301 16 227 48 1 180 80 180 80 180 80 180 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| the designation of the China of | hausse, on relevant Printsmys (Linear Section 3) 1/4 29 7/2 Fagging 151 143   Instantia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 55 12 50 Laffitte-France. 156 51 147 49 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 131 78 1 |
| Winds and the sense of the following the sense of the sen | ## Other of Dates   7.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1.5 %   1. | 257 03 255 49  Ruiti-obilgations 300 62 296 42  Maiti-obilgations 129 53 123 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PARCET COAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 739 Frances. Dans an marche on le  chiffre d'affaires a à peine atteint 5 millions de france, la  COURS DU DOLLAR A TOKYO  U.S. Steel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 165 IC 165 Mondial Invest. 224 17 211 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ARCHE INTERBANCAIRE DES DEVISES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 646.30 doilors contre 648,30 ven-<br>dredi dernier.   1 dellar (ew yeas)   226 75   226 60   Effets privés, do 25/7   1 3/4 %   Reigner   166   185   218   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 241 56 342 10 Paribus Gestion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BOURSE DE PARIS - 28 JUILLET - COMPTANT Savelsianne 137 76 137 91 Grands-Parolisse. 150 20 Strict Garden Research Comptant State Research Comptant State Research Comptant State Research Comptant State Research Comptant Compt     | 7 54 228 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALEURS   % de   VALEURS   Cours   Dernier   VALEURS   Cours   VALEURS   VALEU | Sálestron val. 17. 107 36 150 24 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TARK DES EURO-MONNAIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 207 N. Eq. 25 (12 28 4 227 22 227 23 272 24 272 24 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25 272 25  | Silvam   160 98 153 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I. MILE TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Emp. 7 % 1873 3549     (LD 8. Scalb Sup. 113 ED) [13 50   Startel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Segister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Crisitis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 161 Unifrance 180 84 174 84 174 84 174 84 175 88 186 87 88 186 87 88 186 87 88 186 87 88 188 88 188 88 188 88 188 88 188 88 188 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| The state of the s | Electro-Banque. 158 180 Un. ind. Crédit 236 243 (L1) Dév. R. Nord 124 E.L.MLebiane. 816 618 Trans. et industri. (25 20 128 10 General Aliment. 125 20 126 10 General Aliment. 125 20 126 10 General Aliment. 125 20 126 126 126 127 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Uni-Reche (Veru.) 335 83 329 89 Uni-Reche (Veru.) 335 83 329 89 Uni-Reche (Veru.) 344 26 323 65 Uni-Reche (Veru.) 355 83 329 89 Uni-Reche (Veru.) 355 83 329 Uni-Reche (Veru.) 355 83 329 Uni-Reche (Veru.) 355 83 329 Uni-Reche (Veru.) 355 83 Uni-R |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A.E.F. (SPE CERT.). 722 . 731 France-Gail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uniprem (Vernes) 2168 50 2085 19 Baironte 179 36 1140 58 229 47 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FEMACEERS DES SOCIÉTÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | France Victoria 357 50 267 50 267 50 272 29 Cegifi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *** 214 19 294 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TECHNICAS DES SUCILIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Compte tran de la hribyeté de détal qui nons est imparit pour publier la cette compte trans de la hribyeté de détal qui nons est imparit pour publier la cette constitue des entres pour est par la Charlet de constitue des valores avant été Pablet de constitue des valores avant été Pablet de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | a exceptionnet, de prolonger, après la cilèture, la<br>de transactions gutre 14 h. 15 et 14 h. 30. Pour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| S SMERLIN GERN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Compen-  Compen-  Dernier Dern | order l'experituée des derniers cours de Pagrès-midi.  Précid. Premier Dernier Compt.  Sation VALEURS ciètere cours cours cours cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| The state of the s | 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013 20013  | 228 Gas. Electr 221 30 222 10 219 222 10 25 Gas. Mining. 24 25 25 27 28 25 25 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 375 Atrique Occ. 384 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 . 385 10 322 | 32 Gen. Mining. \$4 . \$5 2. \$5 . \$5 . \$5 . \$5 . \$5 . \$5 . \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SIME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 245 . Applies 222. 245 246 245 25 25 25 35 456 . Facures et 1. 900 928 917 938                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35 imp. Chem. 35 48 35 40 35 40 34 90 31 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 82 10 8    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 156 a Arjens Frien. 168 18 161 ED 151 Ed 159 to 415 Fracen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 385   Marca   385   35 50 385   385 .<br>225   Minuesata M 221 40 221   221 22 21 2<br>315   Motil Corp.   317   315 58 215 50 2 9 2<br>228   Nestité   328   378 38 278 38 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54 Sezer R 94 50 54 58 94 59 5 . 246 - ebl.com. 246 24 50 241 5 245 315 (chi.) 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 588 Marsk Hydro 508 498 496 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138    | 865 .   Rayal Butch   270 28 369 26 369 16 367 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1989   18.5   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18.6   18 | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SQ AUTOMATICAL CONTRACTOR AT A STATE OF THE SAME OF TH | 192 Celulum 196 198 196 192 48 143 1. Barel Int. 145 5.3 145 5.0 145 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 147 5.0 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 134   Clies, Rent.   127 78   135   135   135   135   135   135   135   135   135   137   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138    | 318   WEST MORE   338   333   328   327   52<br>230   Xerox Corp   23   58   231   220   226   40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>60.4</b> 41.55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 480 Com Moderter 383 6.5 603 5.6 603 5.6 604 5.5 605 5.6 603 5.6 604 5.5 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 605 5.6 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ERATIONS FERMES SECTEMENT<br>d: denumbe: * droit détaché                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 375 C.S.E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIS MARCHE LIBRE DE L'OR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168   168    | 4 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 245 Cr. Ind. Al1. Zol 125 127 58 550 — (abl.) 558 549 549 551 . 183 Seb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 Or fin (kilo en berro) 23899 23408 4 72 Or fin (en Hogot) 84804 23556 6 Pièce trangaise (20 fr.). 749 19 739 6 550 Pièce trangaise (10 fr.). 335 408 60 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62 Cried. Nord. 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 29 61 | 8 856 Pièce latige (20 fr.) 686 815<br>5 180 Sodverain 763 769 90<br>8 Pièce de 28 dellars 3868 40 3850 40<br>6 508 Pièce de 18 dellars 1489 1488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 388 Becks France 389 880 827 715 Mort Letry S. 728 758 759 385 Seinmei-Alf. 386 386 375 Espagne (100 pes.) 5 554 5 702 5 5550 888 Becks France 389 61 68 68 772 Montinex 72 18 77 72 18 77 70 54 245 5002 224 Partingal (100 esc.) 5 574 5 702 5 5550 8 184 5 702 18 77 72 18 77 70 54 245 5 5002 224 Partingal (100 esc.) 5 574 5 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 1                         | 3 485 Pièce de 9 dellars 225 225 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 775 Brancet 782 782 782 782 782 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | i <b>398</b> ] } }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## UN JOUR DANS LE MONDE

IDEES

2. JEUNESSE : « De Sartre à Lavilliers », por Thomas Moutel;
«Nari, mais pas crédule », par
Dominique Filatre; «Vingt aus
dans deux mois », par Grégoire
Delocourt; «Faisons de la politique », par Marc Prigent.

#### **ÉTRANGER**

3.-4. PROCHE-ORIENT APRÈS LA MORT DE L'EX-CHAH

DTRAN. POINT DE VUE : « Les faux révotionnaires », par Takor Bes

PÉROU : M. Belaunde Terry bérite 4. BIPLOMATIE

TURQUE : l'opposition rend le gouvernement responsable de l'éva-sion de deux terroristes de droite. 6. ASEE

-- «Tairon, l'autre façon d'être Chinois» (N), par Jean de la BIRMANIE : l'ancien premier mi

nistre centre à Rangoun après onze ans d'exil. 5. AFRIQUE

#### SOCIÉTÉ

7. Les suites de l'affaire de Broglie M. Poniatowski et le respect de la

8. EDUCATION. Les formations universitai

IO. MÉDECINE Le quatrième congrès inter d'immunologie : les premières applications cliniques et thérapeu

#### **SCIENCES** ET TECHNIQUES

9. L'encombrement de l'espace. Renover les fils entre la science la technologie et la politique » un point de vue de Michel Callor

et Pierre Papon.

CULTURE 11. FESTIVALS : théâtre à Sarlat ; la tralogie à Bayreuth. CINÉMA.

## JOURS D'ÉTÉ

13-14. « Un voyage en Océanie », par Jean-Claude Guilleboud ; Météorologie ; Informations-« Services » ;

### LES J.O. DE MOSCOU

16. Un pari gagnė. — ATHLETISME : Dombroski 8,54 mètres ou saut en longueur

## **RÉGIONS**

20. ILE-DE-FRANCE : la maison de Renga va devenir une « ex du musée Caragyalet.

## ÉOUIPEMENT

21. A PROPOS DE., faillite de la TRANSPORTS : souvelle guerr

des tarifs aériens.

**ÉCONOMIE** 22. AFFAIRES : les difficultés des

sidérargies euror — AGRICULTURE.

RADIO-TELEVISION (15) Annonces classées (17 à 19) ; Carnet (14 et 15); Journal officiei (13) ; Programmes spec-tacles (12) ; Mots croisés (13) ;



ABCDEFG

### LE SORT DE MANUFRANCE

## L'aide de l'État est subordonnée à des mesures de restructuration et à un engagement financier des actionnaires

Lyon. — Deux réunions lundi à Paris au ministère de l'économie et des finances, l'an-nonce du renoncement de M. Tapie, une manifestation syndicale mardi matin devant la permanence lyonnaise de M. Baymond Barre, tels sont les derniers épisodes de l'affaire Manufrance avant le conseil d'administration de la nouvelle société maintanu le mercredi 30 juillet, mais qui sera déplacé de Saint-Etienne à Paris. Le transfert devrait limiter les risques de

séquestration ou d'incidents. Les réunions de lundi out permis aux pouvoirs publics de prendre connaissance officiellement du projet de rachat des actifs de l'an-

C'est par une astuce juridique et financière que les inexinica-bles difficultés de la Société nouvelle Manufrance (S.N.M.) out trouvé, hundi 28 millet, une amorce de solution. Une première réunion dans la matinée a réuni les syndics de l'ancienne société et M. Joseph Sanguedolce, repré-sentant l'ancien actionneriat pré-pondérant de Manufrance. Très officiellement, les différents partenaires ont confirmé la cession des actifs de l'ancienne société à la nouvelle pour 100 millions de francs. Dans l'après-midi, les de Iranes. Dans l'apres-midi, les actionnaires de la S.N.M. ont entendu les représentants du ministère confirmer l'engagement de l'Etat. « Ces propositions pour-ront faciliter la mobilisation de ressources dans le cadre d'un redressement de la S.N.M.», indique le communiqué du ministre de l'économie. Mais deux conditions sont maintennes pour obtetions sont maintennes pour obte-nir cette aide dont le montant n'a pas encore été discuté : rétablissement de la rentabilité de l'entreprise; nécessité d'un

de l'entreprise; nécessité d'un engagement financier des actionnaires sur un plan de redressement. En clair, il est demandé à la MACIF un nouvel apport financier. C'est l'enjeu d'une série de réunions qui vont se dérouler avant et après le conseil d'administration du 30 juillet. Grâce au rach at des actifs (locaux, baux commerciaux) la société nouvelle pourrait gagner en crédibilit auprès de ses interlocuteurs financiers. En prime, si le montage financier s'accompagne de mesures de restructuration gne de mesures de restructuration industrielle, une troisième aide de l'Etat serait, dans ces conditions, certaine. Les pouvoirs pu blics avaient dis, par le biais du CIASI ou du F.D.E.S., apporté 8 millions de francs à l'ancienne société et 22 millions à la nouvelle. La troi-sième et vraisemblablement der-nière intervention pourrait être effective à partir de structues la-gemen énovées et ne devrait en augun cas précder de engagements

La confiance, thème valable pour toute entreprise, est vitale pour une firme convalescente. Le rachat des actifs immobiliers de Manufrance reprisente la première démarche concrète susceptible de rassurer les banquiers et d'inspirer des investisseus. Le crédit sera plu sfacile si la perspective de garanties sérieuses s'ouvre enfin et les investisseurs pourraient être en-

linvestisseurs pour clins à s'engager. Conscients que « l'on attrape pas des mouches avec du vinai-gre », les syndicalistes de la

cienne société par la nouvelle. La somme de 100 millions de francs nécessaire à cette opération devrait être versée en cinq ans. Selon

diverses sources, le montant des actifs serait de l'ordre de 350 millions de francs. L'achat à crédit se substitue donc au contrat de location-gérance qui régissait jusque-là les rapports entre les deux sociétés. Mais, si l'horizon financier s'est éclairel, bien des questions - structures, désignation d'un P.-D.G., aide de l'Etat - restent en suspens. Elles seront au centre des nombreuses rencontres prévues dans la capitale.

De notre correspondent

C.F.D.T. ne se posent pas en adversaires, a priori, d'une restructuration industrielle, quitte à se battre pied à pied, le moment venu, pour éviter un dépeçage. Mais la C.F.D.T. ne veut pas fermer à l'avance toutes les pas termer à l'avance toutes les portes: elle affirme aujourd'hui que les structures devront êtres modifiées pour assurer une renta-bilité de tous les secteurs et sur-tout pour permettre l'arrivée, dans une entreprise assainie, de nouveaux investisseurs privés.

La C.G.T. avait un moment admis que « la lutte contre la filialisation n'est pas priori-taire». Aujourd'hui, elle exprime un nouveau durcissement : « Pas de démantèlement. Pas un licende démantélement. Pas un técen-ciement de plus». Le maire com-nuniste de Saint-Etienne, M. Jo-seph Sanguedolce, tient un dis-cours assez proche, ce qui ne va-pes sans oppositions avec la MACIF, actionnaire de plus en plus prépondérant, dont le direc-teur, M. Pleare Juvin, est l'ad-laint communités du maire de teur, M. Pierre Juvin, est l'adjoint communiste du maire de
Romans. Cette querelle « communo-communistes», déjà évoquée, semble prendre corps. Elle
ne devrait pourtant pas connaître de plus amples développements, dans la mesure où chacun
sait que le réalisme commande
aujourd'hui d'adopter une attitude
de « gestionnaires » plus que de
« politetes ».

C'est en tout ces le mix à

C'est en tout cas le prix à payer pour obtenir une intervention d'el'Etat. Au ministère de l'économie et des finances, on ne cache pas une lassitude certaine face aux atermoiements politiques et à la valse des P.-D.G. Sur ce plan, les pronostics sont ouveres.

M. Benard (de la MACIF) pour M. Benard (de la MACTF) pour-rait accepter, au soir du 30 juil-let, une nouvelle prolongation de son mandat « interim tenter de mettre en place de nou-velles structures. Mais d'autres noms circulent, dont celui de M. René Mestries, le P.-D.G. « démissionné » le 12 mai dernier. Il a la faveur de la municipalité stéphanoise, mais les syndicats lui sont hostiles.

## La sorfie de M. Tapie

Pour sa part, M. Bernard Taple, qui avait présenté le 23 juillet dernier au conseil d'administra-tion un plan de redressement de Manufrance, a décidé de renon-cer. Ce plan, qui n'avait pas été repoussé par le conseil, devait être rediscuté et précisé. Car

## EN DIRECT DE MOSCOU

## < La bourgeoisie française aime la jeunesse saignante >, estime M. Marchais

interrogé par TF1, en direct de Moscou, lundi 28 juillet, M. Georges Marchals, qui assiste aux épreuves des Jeux olympiques pendant huit à neul heures chaque jour, a déclaré : « Ce sont des jeux formidables, extraordinaires. Je vois noire, laune, qui lutte sur le stade ou dans la piscine. La bourgeoisie française alme la leunesse, mais elle alme la jeunesse salgnante, c'est-à-dire dans les confrontations, et dans les guerres pour détendre

ses privilèges de classe ». Le secrétaire général du parti ste estime que les Jeux sont d'un « très haut niveau » et que les médaliles obtenues par les athiètes ne sont pas des « médailles en chocolat ». Si M. Jimmy Carter a lancé la campagne de boycottage, c'est, à son avis, parce qu'il redoutait la confrontation sportive avec les pays neuts », tel Cuba. Carter a eu peur de cette confron-tation. M. Schmidt s'est aligné sur M. Carter. Giscard en aurait fait autent al les sportifs n'avaient pas

été là et al le peuple français n'avait pas été là ». M. Marchals a assuré qu'il n'avait rencontré aucun dirigeant politique soviátique à Moscou et qu'il suffit de lira la presse locale pour s'apercevoir que = les Soviétiques soutiennent les propositions du gouvernement aighan de Babrak Karmai qui propose une négociation pour résoudre le problème. Et s'îl y a négociation, les troupes soviétiques

gultteront l'Alghanistan. La secrétaire général du P.C.F. a distingué « deux sortes de journa-

lisies. Il y a ceux (...) qui font trottoir à la recherche du petit évé nement. Ceux-là ne nous intéresses pas. Il y a les journalistes sportifs, les spécialistes de la question, et l'el l'occasion de voir que les con mentaires, en général, sont très

toire, qui lui a été rapportée par un « ami sérieux », d'une « Américaine qui se promène avec un tée-shirt aur lequel elle a inscrit ; « Je » fais partie du club athlétique du » K.G.B. », ce qui est complètement ridicule. En blen, elle se promène dans son hôtel et dans les rues, et non seulement les Soviétiques, mai les Français, les Anglais et tous les autres qui l'ont rencontrée rigolen Par conséquent, vous voyez, li y a lci basucoup de liberté ».

[#L'Humanité » public, mardi 29 Juillet, une version corrigée de l'interview de M. Georges Marchais. Le quotidien du P.C.P. ne s'est pas contenté d'une simple remise en forme des propos du secrétaire

- M. Marchais avait déclaré : « La bourgeofsie française aime la jeu-nesse, mais elle aime la jeunesse salgnante.» Le tarme « salgnante »

— L'appréciation selon laquelle ∉ il y a ici beaucoup de liberté » a été

- M. Marchais établissait une dis tinction entre « deux sortes de jour-nalistes (...) ceux qui font le trottoir à la recherche du petit événement » et eles journalistes sportifs, les spé-cialistes de la question ». Dans la version de «l'Ammanité», si a'y a plus de journalistes « qui font le

## LE ROI HUSSEIN A L'ÉLYSÉE

## <La reconnaissance d'Israël ne pourrait plus être éludée si...>

devait avoir un nouvel entretien, ce mardi 29 juillet, avec le roi Hussein de Jordanie avant le départ de celui-ci pour Bonn.

Le roi, qui a en récemment des entretiens à Washington et à Londres, et qui doit se rendre à Rome, a été reçu pendant deux heures et demie par le président de la République, lundi aprèsmidi à l'Elysée. M. Giscard d'Estaing l'a reçu ensuite à diner (après le concher du soleil, en raison du Ramadan) à Trianon. En quittant lundi l'Elysée, le roi a déclaré que son tête à tête evec «un grand omi» avait été « très utile». Il a surtout porté sur le Proche-Orient, mais, également, sur la situation mondiale et les relations bilatérales. depuis cette date, M. Taxée n'a pu avoir aucun contact avec les actionnaires de la S.N.M. Il en a tiré les conséquences.

a tire les conséquences.
Au demeurant, M. Bennard Tapie ne pouvait guère nourrir de
grandes illusions dès lons que son
dispositif et même sa personnalité
étalent rejetés par la C.G.T. et
la mairie de Saint-Etienne.
M. Tapie sur la touche, restent
en présence les quatre tradition. En répanse à une question, le roi a déclaré : «Si la résolution 242 du Conseil de sécurité (1) était appliquée par toutes les parties, laquestion de la reconnaissance d'Israël ne pourrait plus être étudée.» La roi a réaffirmé la nécessité du retrait d'Israël des territoires occumés et étest proen présence les quatre tradition-nels protagonistes de l'affaire Manufrance : la mairie, les synterritoires occupes et s'est pro-noncé à nouveau pour la particidicats, l'Etat et la Macif qui ap-paraît bel et bien aujourd'hui pation du peuple palestinien à des négociations pour aboutir à une paix « juste et durable ». Il a d'autre part qualifié d' « encou-CLAUDE RÉGENT.

Le président Giscard d'Estaing rageante » l'initiative sur le Pro-levait avoir un nouvel entretien. che-Orient prise par les Neuf au ce mardi 29 juillet, avec le roi Conseil européene de Venise (2).

Une controverse à l'ONU Aux Nations unies, où la sesrale sur la Palestine s'achève ce 
sion spéciale de l'Assemblée génémardi, une controverse a opposé 
le secrétaire général, M. Waldheim, à Israél, M. Waldheim 
ayant employé le mot anglais 
statehood (staint d'Etai) à propos du peuple palestinien, le délégué israélien à l'ONU, M. Blum, 
a estimé qu'il s'était prononcé 
pour la création d'un Etat palestinien et à ces affirmations le 
gouvernement israélien a vivement réagi M. Waldheima convoqué M. Blum hundi pour lui dire 
que ce terme ne modifiait pas sa 
position et qu'il ui était venu 
aux lèvres dans une allocution 
improvisée. « Lapsus dont un 
célèbre viennois comme vous, le 
Dr. Sigmund Freud n'aurait su 
que penser », rétorqua M. Blum

(1) Résolution du 22 novembre

(1) Résolution du 22 novembrs 1987 prescrivant l'evacuation des territoires occupés et le droit de tous les Etats à la paix dans des frontières sûres et reconnues. (2) Les Neuf se sont prononcés pour la reconnaissance simultanée des droits des Israéliens et des Palestiniens.

### A Cherbourg

## M. Louis Darinot, député socialiste abandonne son mandat de maire

De notre correspondant

Cherbourg. — Elu en mars 1977
à la tête d'une liste d'union de
la gauche, M. Louis Darinot,
député P.S., s'appréte à abandonner son mandat de maire après
avoir déjà démissionné, il y a un
an, de la présidence de la coman, de la présidence de la communauté urbaine de Cherbourg.
On savait, depuis le 28 juin
dennier, que le député socialiste de
la Manche, à l'issue d'une séance
particulièrement agitée du conseil
municipal de la commune-centre,
avait è c r i t au sous-préfet de
Cherbourg. Mais, en dépit de
nombreux commentaires, rien n'a
filitré sur la teneur de ceite lettre,
a laquelle le préfet de la Manche
répondrait ce 29 juillet en acceptant la démission de M. Louis
Darinot.

Denuis nincients male la cipalité à majorité socialiste de Cherbourg est en crise, en raison, notamment, des vives attaques de M. Jean-Richard Hélie, pourtant considéré, il y a trois ans, comme le bras droit et le conseiller éco-nomique de M. Darinot. Exclu du P.S. par sa propre fédération, M. Hélie avait obtenu sa réjuté-M. Heire syar content as require-gration par la commission natio-nale des conflits, avant de donner lui-même sa démission du parti. Le 27 juin, la réunion du

consell municipal avait été marquée par une fausse sortie du maire, qui semble avoir considéré le lendemain que l'atmosphère du conseil ne lui était plus sup-

portable.

La publication de sa lettre de La publication de sa lettre de démission permettra sans doute d'en savoir plus, mais on s'interroge déjà à Cherbourg sur les conséquences, à court et à long terms, d'une décision qui n'arrange pas les affaires de l'union de la gauche. Un conseiller municipal M.R.G. ayant, en effet, donné sa démission il y a un an une élection partielle devra avoir lieu en septembre pour que avoir lieu en septembre pour que le conseil soit complet avant l'élection du nouveau maire. Ce poste pourrait être revendiqué par M. Jean-Pierre Godefroy. troisième adjoint socialiste, chargé des problèmes de logements, mais il est probable que M. Jean Vaur, président honoraire de la chambre de commerce, battu de justesse par M. Darinot a ux élections législatives de mars 1978, se présentera avec le nel dans la ville de Cherbourg, soutien des formations de la majorité, fort de son score personoù il avait mieux figuré que le le député sortant socialiste. troisième adjoint socialiste

#### M. SOISSON AUX ANTILLES (De notre correspondant.)

(De notre correspondant.)

Fort-de-France. — M. Jean-Pierre Soisson, ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, est en visite officielle à la Martinique et à la Guadeloupe. Il a présidé, le 26 juillet, une réunion du comité régional du tourisme et il a fait le point des réalisations du plan triennal de développement du tourisme, mis en place en 1978. Tous les observateurs ont noté que, pour l'essentiel, ce plan sera réalisé dans les demiers mois de 1980, peu avant la visite de M. Giscard d'Estaing aux Antilles et à quelques mois de l'élection présidentielle. M. Soisson a, il est vrai, déclaré : « Mon voyage est également un voyage politique. J'en ai projité pour rencontrer toutes les composantes du mouvement giscardien afin de mieux le strucgiscardien afin de mieux le struc-turer.

A la Guadeloupe, le ministre a annoncé une série de mesures dans le domaine du sport (construction d'un vélodrome et, éventuellement, création d'une maison du football). — F. R.

## DÉCÈS DE M. LABÈGUERIE SENATEUR

DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES M. Michel Labèguerie, sénateur des Pyrénées - Atlantiques, maire des Cambo-les-Bains, est mort à la suite d'une crise cardiaque, à Toulouse, le 28 juillet.

Toblouse, le 28 juillet.

[Né en 1921 à Ustaritz (Basses-Pyrénées), le docteur Michel Labégueries), le docteur Michel Labéguerie svait été étu député de la 3º circonscription des Pyrénées.
Atlantiques en 1962 Insent au Cemtre démocrate, il avait été battu en 1987 par M. Michel Inchauspé, candidat U.D.R. Conseiller général du canton d'Espeleite depuis 1964, maire de Cambo-les-Bains depuis 1965, il fut étu sénateur (Union centriste) en 1974 et réélu en 1977. Il présidait l'Association de défense de la langue et de la ouiture basques Eskualzalen Biltsarra. M. Labéguerie sera remplacé su Sénat par son suppléant M. Jacques Moutet, maire d'Orthez.]

expera la lin

## LÉGÈRE REPRISE DU DOLLAR

Le dollar s'est quelque peu raf-fermi sur les marchés des changes, s'établissant à 1,75 DM contre 1,730 DM à Francfort, et à 4,06 F contre 4,6375 F à Paris. Ce raffer-missement a été provoqué par des facteurs techniques, estiment les opérateurs, la fin du mois donnant ileu à des achats de dollars par les « eurobanques », les crédits accordés « eurobanques », les crédits accordés sur l'euromarché étant renouvelés de six mois en six mois. Sur le marché de Por, la cours de Ponce s légèrement monté, passant de 843 dollars à 645 dollars environ.

# **NOUVELLES BRÈVES** Seion elle, sur mille huit cents dossiess examinés par la direction départementale de la maind'œuvre et de l'emploi, mille cas seulement ont donné lieu jusqu'à présent, à une réponse positive, et deux cent, d'ores et déjà, ont été refusés. La C.G.T. pour sa part, avait dénoncé l'opération de « pseudo-régularisation » (le Monde du 24 juillet).

Le général Arturo Criado Amunategui, inspecteur général de la santé pour la région militaire de Madrid a été blessé et son garde du corps tué dans un un attentat, ce mardi 29 juillet, dans le centre de Madrid. Les auteurs de l'attentat se sont enfuis, laissant sur les lieux des munitions du mêms type que celles habituellement utilisées par l'ETA. — (A.P., U.P.I.)

1ETA. - (A.P., U.P.I.) Quatre cents ouvriers tous e sans papiers » ont manifesté, le 26 juillet à Paris, à la veille de la réunion prévue entre la CFD.T. et M. Lionel Stoléru, secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail et de la participation. La CFD.T. réclame la régularization.

régularisation de la situation des travailleurs clandestins de la confection.

DE LA SIMPLE RETOUCHE AU PLUS BEAU VÉTEMENT PRIX EXCEPTIONNELS avec la garantie

d'un maître tailleur **COSTUMES** MESURE

A partir de 998 F dans un chaix de 3 000 draperies Fabrication traditionnella ROBES ET TAKLEURS SUR MESURE

Prêt-à-porter Homme **Boutique Femme** 

LEGRAND Tailleur da 4-Septambre, PARIS (Opéra) Tél. : 742-78-61

OUYERT EN AOUT

mardis, mercredis, jeudis de 10 heures à 18 heures

Le numéro du « Monde » daté 29 juillet 1980 a été tiré à 546 169 exemplaires.

Monde du 24 juillet).

Big Chief, fittale du groupe
Bidermann a décidé de licencier
quatre-vingt-quinze salariés sur
total de sept cent soixante-huit
personnes. Les séctions syndicales
C.G.T. et C.F.D.T. de l'entreprise
se sont pranoncées contre cette
décision. Bieg Chief, qui possède
deux naines en Vendée, avait été
racheté en février 1975 par le
groupe Bidenmann, après avoir
dpos son bilan. Elle employait à
l'époque sept cent tente salariés.



SOLITAIRES 0,25 carat blanc extra 4500 F 0,75 carat blanc extra 16 700 F 1 canai blanc extra 43 000 F



ALLIANCES

2940F

4900F

9500F

0.25 carat 0,50 carat 1 carat

8, pl. de la Madeleine 86, rue de Rivoli – 138, rue La Fayette Tel : 260.31.44

حكذا من الأصل